

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com







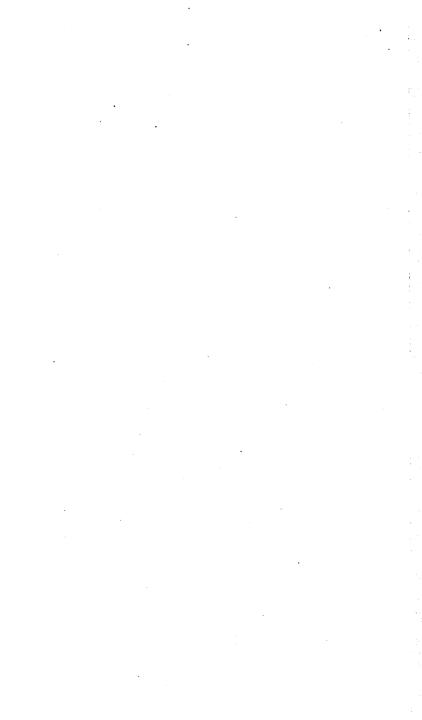

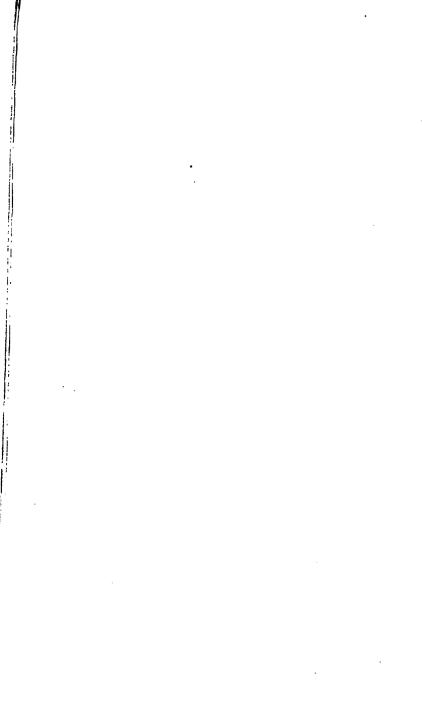

|   |  |   | • |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| • |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  | • |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |

## **MÉMOIRES**

DE MADAME LA DUCHESSE

## D'ABRANTÈS.

## **MÉMOIRES**

DE MADAME LA DUCHESSE

# D'ABRANTÈS,

OU

SOUVENIRS HISTORIQUES SUR NAPOLÉON, LA RÉVOLUTION, LE DIRECTOIRE, LE CONSULAT, L'EMPIRE ET LA RESTAURATION.

SECONDE ÉDITION.

TOME DOUZIEME.



PARIS,

L. MAME, ÉDITEUR, RUE GUÉNÉGAUD, 23.

1835.

## **MÉMOIRES**

DE MADAME LA DUCHESSE

## D'ABRANTÈS.

## CHAPITER PREMIER.

lassuerce du comte d'Armfelt sur les destinées de l'empereur. — Gustave III. — Jugement sur les étrangers. — Marisge. — Le comte d'Armfelt à Paris. — Ordre de départ. — Résistance. — Motif secret de haine. — Efforts constans pour préparer la restauration. — Société secrète. — Conférence d'Abo. — Bernadotte. — Jalousie. — Mort. — Bal masqué. — Rau de mousseline. — Intrigue. — Impression doulourense. — Regina. — Imitation parsaite. — Florence, Poggio, Naples. — Vallée d'Assina. — Le Miserere du vendredi-saint. — Regina! Regina!... — Le bouquet de roses et de jasmin. — Morte!... et la voilà! — Encore deux heures à se divertir. — Lettre. — M. d'Armfelt me croit l'agent du premier consal.

Il est un homme qui fit à cette époque un bien grand mal à l'empereur, et qui pourtant est bien peu connu pour avoir autant influé sur ses grandes destinées... c'est le comte d'Armfelt. Comme des Mémoires contemporains sont destinés à faire connaître les hommes, non seulement dans ce qu'ils ont fait, mais eux-mêmes dans leur personsel, je dirai du comte d'Armfelt tout ce que j'en sais; ces documens, réunis à d'autres, peuvent produire la lumière pour l'avenir. Il est surtout d'autant plus nécessaire de le faire bien connaître, qu'un auteur anglais nommé Brown a fait une méprise des plus étranges dans son ennuyeux

XII.

ouvrage des Cours du Nord, en prenant sans cesse le comte, d'abord baron, Gustave-Maurice d'Armselt, pour son oncle, le chef de la confédération d'Anjala, et puis en prenant son oncle pour lui, ce qui amène une consusion impossible à débrouflier... M. Brown a également recueilli tous les bruits, même calomnieux, qui ont circulé sur le compte de M. d'Armfelt. Sa destinée fut bizarre pour celle d'un homme d'état, et d'un homme d'état tel que lui. Il y a eu du romanesque, si on peut le dire, dans sa vie... et ce romanesque se trouve dans l'amitié qui l'unissait au roi Gustave III. C'est une chose touchante que la relation faite par un témoin oculaire de cet attachement qui existait entre un roi et son sujet... ils sont rares ces attachemens-là, et rien n'est plus doux à l'âme, même d'un étranger à cette même amitié, que de la connaître et d'en voir la conséquence admirable !... c'est la contre-partie de la satire de l'espèce humaine, faite par le rire sardonique du monde, à la vue de tant de déceptions répondant seules à de l'amitié, et même à de l'amour! Le baron d'E.....t, qui, lui aussi, avait été l'ami, le compagnon de Gustave III, qui, lui aussi, portait le mouchoir de batiste blanche noué autour du bras, le baron d'Ernestwart me racontait souvent combien il était aimé, ce roi de Suède, et comment on avait pour lui un culte!... une adoration pour ce caractère chevaleresque, et vraiment remarquable de vérité!... Comme il fut beau lorsque, au moment de prendre Pétersbourg, et d'y saisir Catherine comme esclave, au moment d'entrer en maître dans le palais impérial de la Russie, dont les coups de son canon ébranlaient déjà les vitres, le noble roi, vraiment noble chevalier, fut contraint de retourner, trahi qu'il fut par les chefs de son armée, ou Catherine avait introduit la corruption; car elle aussi avait en gré, et comme précepte, cet axiome de Philippe : « Il n'est pas de ville ou de forteresse imprenable, pourva qu'un mulet chargé d'argent

puisse y monter. Alors Gustave rompit son épée sur son genou!... C'était un homme vraiment supérieur, et d'une âme si noble et si élevée, qu'il était beau vraiment de le voir sur un trône!

Les mêmes goûts que le comte d'Armfelt l'avaient uni à lui. Le mattre et le sujet aimaient tous deux les arts, la littérature, tout ce qui embellit la vie, et en même temps ce qui l'ennoblit!... Un véritable amour de la gloire, une horreur du despotisme, et en même temps de l'anarchie il y avait dans le caractère de ce roi chevaleresque une belle étude à faire pour celui qui repousse toute impartialité quand il s'agit de juger les rois. Mettez en regard les nobles et libérales pensées de Gustave III, le despotisme sanglante et sauvage du comité de salut public, et vous me direz quelle est la belle et vraie liberté!...

M. d'Armfelt était encore un homme assez jeune en 1814... Né en 1757, à Juva, dans le gouvernement d'Abo, il n'avait donc que cinquante-sept ans en 1814... C'était jeune encore pour mourir!... et pour clore une vie belle de loyauté et de services rendus à sa patrie; car je n'ai pas la bêtise, j'en demande pardon à ceux qui le font, de juger les étrangers comme s'ils étaient nos compatrietes. Sans doute je ne les aime pas, mais je ne puis les blâmer. Je voudrais, bien plus, que nos Français fissent comme eux, et que lorsque sonne l'heure du péril, ils trouvassent dans leur âme assez d'énergie pour résister aux puissances qui les menacent. Ce que je ne pardonne pas, c'est la déloyauté, c'est la perfidie!... Mais ensuite, que mes ennemis se coalisent contre moi, toute guerre est bonne, et dès qu'elle est loyale, c'est son idiome à elle que celui de la baine.

Aussi jamais je n'ai été absurde au point de blâmer M. de Metternich!... il est Autrichien et neus sommes Français... Seulement, le jour où Marie-Louise est devenue impératrice des Français, il devenait aussi lui moins Autrichien, et de notre côté les souvenirs d'Isabeau de Bavière devaient pâlir pour nous devant la certitude de trouver d'autres mœurs dans les siècles de lumière plus avancés. Rien n'est funeste comme ces préjugés qui affirment ou infirment une chose, parce qu'elle a été!... Heureusement que nous nous éveillons de ce sommeil léthargique...

M. d'Armfelt était donc l'ami du roi de Suède, comme je viens de le dire, et avec autant de chaleur que si Gustave eût été un simple particulier. Il voyagea avec lui en France, en Italie, laissant partout de doux et beaux souvenirs; et à son retour. Gustave le maria avec une jeune fille, belle, charmante, et l'héritière de la noble maison de La Gardie. Elle était belle et gracieuse, et son esprit était remarquablement connu dans les cours du Nord, où les femmes de cette époque étaient elles-mêmes si spirituelles, et si bien faites pour être souveraines dans leur intérieur... Je parle d'elle, parce que son empire sur son mari était immense, et qu'en 1811, étant dame d'honneur des deux impératrices de Russie (Marie Fédorowna et Élisabeth Alexiewna), elle eut, je suis fondée à le dire, une extrême influence sur son mari pour les affaires de France. Elle n'aimait pas Napoléon, et son aversion était, comme on peut le penser, fortement excitée par l'impératrice douairière. Quoi qu'il en soit, elle était et est peut-être encore une femme d'un mérite supérieur.

Gustave III mourut. Si la place ne me manquait, je raconterais avec détail l'existence extraordinaire du comte
d'Armfelt... comment Gustave, ne pouvant ôter la régence
au duc de Sudermanie, nomma le comte d'Armfelt dans
le conseil de régence, et gouverneur de Stockholm; comment le duc le força à quitter la Suède pour aller à Naples;
comment aussi, sur les bords de cette belle mer bleue, son ennemi le poursuivit avec assez d'acharnement pour le forcer
de se sauver déguisé, afin d'éviter le poignard ou le poison.
Réfugié en Russie, il eut, de là, avec son jeune maître une
correspondance secrète, dans laquelle il l'avertissait des

projets de son oncle!... Cette existence est des plus étonnantes, et j'en parle pour arriver à ce que j'en dois dire relativement à l'empereur Napoléon... Bien qu'il fût exilé et proscrit, ses relations en Suède étaient fort étendues, et il en profitait pour faire surveiller constamment le duc de Sudermanie... Celui-ci le craignit, et le rappela. Mais d'Armfelt ne vit avec raison qu'un piége dans cette faveur apparente, et demeura en Russie, qu'il ne quitta qu'à la majorité du jeune roi de Suède. Il vint alors à Paris... L'empereur n'était pas encore proclamé, mais le premier consul régnait! La présence d'un homme aussi distingué que M. d'Armfelt lui donna de l'inquiétude... il en parla à Fouché, qui, alors, était ministre de la police... Celui-ci fit un signe de tête, et le lendemain un agent de la police se trouva au lever du comte d'Armfelt.

- Oue me voulez-vous? dit le comte.

Le digne envoyé lui déclara qu'il était chargé de lui signifier qu'il eût à quitter Paris... Le comte sourit avec malice, et demanda seulement en vertu de quelle loi.

- Mais, dit l'agent, en vertu de l'autorité du premier consul!
- Vraiment! dit M. d'Armfelt... Et si je n'ai pas la volonté de partir?

L'agent le regarda d'un air étonné!... Il n'était pas accoutumé à de pareilles réponses.

— Oui, poursuivit le comte, si je n'avais pas la volonté de quitter Paris... que feriez-vous?... Eh bien! voilà ma position... Je suis à Paris... j'y suis bien, et n'en partirai qu'à ma convenance; dites-le à votre ministre pour qu'il le répète au premier consul... S'il veut, après cela, employer la force, il en est le maître... Seulement alors je pourrai bien juger de la courtoisie et de la liberté républicaine surtout!...

Le duc de Sudermanie le nomma alors ambassadeur de Suède à Vienne, où il fut fort aimé. Mais dès-lors sa haine, car on ne peut donner un autre nom au sentiment qui l'ani-

mait contre Napoléon, commença à se manifester. Au reste, il est certain que cette affection, véritablement haineuse, je le répète, qu'il avait des 1803 contre le premier consul. avait une tige particulière et ignorée, et que moi je connais très-bien. Quoi qu'il en soit, le comte d'Armfelt était un homme de la plus haute distinction. Charles XIII le comprit, et, malgré son aversion pour les amis de son frère, il rappela le comte d'Armselt en Suède; mais la Finlande, où il occupait le premier rang, était passée sous la domination russe. Il se retira dans un très-beau château (Amine, nom presque arabe) qu'il possédait. Cependant il avait contre lui le grandchancelier Nicolas Romanzoff et le ministre Alopeüs; mais Alexandre savait juger les hommes... Celui-ci lui parut être un des plus distingués qu'il eût connus dans toute sa vie de roi; la haine qu'il ne cachait pas, et qu'il nourrissait toujours contre l'empereur Napoléon, sut peut-être un des motifs de cette faveur accordée à un étranger. Nicolas Romanzoff, quelque puissant qu'il fût, ne put l'empêcher d'arriver à la confiance d'Alexandre. Cependant M. d'Armfelt déclinait le nom d'ennemi de Napoléon; il disait un jour à un de mes amis qui lui reprochait cette activité vraiment hostile constamment dirigée contre l'empereur :

— Vous vous trompez; je ne hais point Bonaparte (toutes les fois qu'il pouvait éviter de dire l'empereur, il le faisait); non, je ne le hais pas!... et si demain il rendait le trône de France à ses mattres légitimes, il n'aurait pas d'admirateur plus zélé que moi.

Cette restauration des Bourbons était donc son occupation constante depuis bien long-temps. En 1814, il se donnait à cet égard des soins que rien ne fit même soupçonner alors, parce que chacun trouvait plus court de s'écrier :

« Napoléon l'a voulu!... C'est son entêtement!... c'est sa folie!... » Sans doute l'entêtement de l'empereur est une des causes de sa chute... mais elle fut amenée par les mille conspirateurs qui sapaient sa puissance! mais dans l'om bre l'en dennant des coups sourds et retenus !... en taupant pour ainsi dire sous le trône du maître du monde, que pas un d'eux n'osait attaquer en face!... Cependant parmi ces hommes qui manifestaient leur envie haineuse en formant des attaques cachées à qui marchait la tête haute, le counte d'Armfelt fut le plus généreux, mais aussi le plus redoutable.

— Je ne serai satisfait que le jour où Louis XVIII dormira dans le palais de ses pères, disait-il...

Je donne ces détails pour montrer, ainsi que je l'ei dit plus haut, que la chute de l'empereur eut bien des causes... Il courut alors en Europe un bruit fort injurieux sur M. d'Armfelt: on disait qu'il voulait faire assassiner Bernadotte!... Son dévouement à la personne du feu roi, son culte pour sa mémoire, pouvaient autoriser ce soupçon; mais aussitôt que d'Armfelt sut qu'on l'attachait à son noan, il fit répandre avec profusion une justification de sa conduite, en appelant, à cet égard, à toute sa vie passée. Il regardait l'assassinat comme l'arme de la lâcheté, et protestait hautement contre cette calomnie!

Alors ses ennemis publièrent qu'il était ami, que sais-je? créature de l'empereur Napoléon!... Je vous dis que le monde est un être incompréhensible, d'abord pour le peuvre sauvage qui sort de la nature pour entrer dans ce qu'on appelle la civilisation, et puis ensuite on le hait en propoution de sa basse et méchante envie!... de ses calomnies, et surtout de sa stupidité haineuse, qui ne sait pas plus distribuer le blâme que la louange.

Le comte d'Armfelt était si peu la créature de Napoléon, qu'à cette époque, en 1813 et au commencement de 1814, il était le chef d'une société secrète qui avait pour but le renversement de l'empereur Napoléon et le rétablissement des Bourbons!... G'était une diplomatie occulte, si l'on peut l'eppeler ainsi... autorisée par l'empereur Alexandre, et dont lui-même faisait partie... Je n'ai appris ce dernier dé-

tail que très-récemment, et je ne puis le révoquer em doute!... Cela m'a fait faire d'étranges réflexions sur la conduite de l'empereur de Russie!... Aussi, ai-je encore de l'incertitude sur cette affaire. Je l'ai vu, moi, cet homme!... je l'ai entendu!... et l'impression qu'il produisit sur moi est encore palpitante... L'empereur Napo-léon connaissait fort bien tout le mal que lui voulait M. d'Armfelt; il le savait dès l'époque de son premier séjour à Paris sous le consulat.

— Qui croirait, disait-il un jour à Junot en regardant de loin la belle et imposante figure de M. le comte d'Armfelt, que cette physionomie si calme et si belle cache une âme aussi bizarre dans ses ressentimens!... Qu'ai-je fait à cet homme pour qu'il me haïsse?...

Il est curieux de suivre d'Armfelt dans la campagne de 1812; il était alors chargé par Alexandre de la surveillance des magasins militaires... Il fut avec lui à la conférence qu'eurent ensemble à Abo les deux souverains de Suède et de Russie... Sans doute il devait bien hair ce Charles-Jean. qui venait s'asseoir dans le fauteuil royal de son mattre!... qui usurpait, selon lui, la place de l'héritier des Wasa!!... Eh bien! cette haine s'effaçait devant celle qu'il portait à Napoléon... Il put supporter avec calme la vue de l'usurpateur de sa patrie, pour organiser avec lui un plan destructeur qui pût frapper sans relâche sur la couronne de Napoléon jusqu'à ce qu'elle tombât par terre... Et ce fut dans cette conférence d'Abo que la véritable perte de Napoléon fut résolue..... car Bernadotte manquait à cette coalition contre l'homme-colosse!... Il fallait bien que sa piqure vint ajouter sa douleur à toutes les autres!!... Bernardotte !... lui! qui ensuite repoussait les Français qui étaient malheureux et s'adressaient à lui!... Bernadotte!... oh! qu'il se taise! qu'il ne lève pas si haut son front, parce qu'il porte une couronne... qu'il l'abaisse vers la terre quelquesois!... et alors si ses yeux rencontrent une pierre tumulaire sur

laquelle est écrit le nom fameux de celui qu'il a si lâchement et si bassement abandonné, ce front ne se relevera pas aussi altier qu'il s'est incliné.

Bernadotte et... et puis un autre que je ne veux pas nommer ici... voilà pour moi deux types de l'ingratitude et de l'envie, qui se réjouissent de pouvoir se venger de l'être supérieur dont le nom seul avait si souvent, et par une action bien simple et toute naturelle, tenu les leurs dans l'ombre. Cela se pardonne-t-il jamais? Il en est de cela (Dieu me pardonnera de faire ici une telle comparaison), il en est de cela comme des hommes qui dénient à madame de Staël son beau génie, parce qu'elle est une femme... Ce ne sont pas des hommes comme Victor Hugo qui déclineront le beau talent de madame Sand... Oh! non, certainement!... mais je ne veux rien dire... La renommée, qui se charge de tous les noms, les prononce au moins une fois... ne fût-ce que pour les répéter ensuite avec un accent de gloire, ou les jeter dans la fosse d'oubli...

Eh bien! il en était de même de Bernardotte... Il était jaloux de Napoléon!... oui, jaloux!... et voilà la cause de cette alliance avec Moreau pour dire au transfuge :

— Viens!... tu as oublié peut-être comment on pointe un canon sur les bords de la Delaware!... eh bien! je vais te montrer comment tu pourras atteindre l'ennemi... tu ne peux t'y tromper... Il y a encore quelques uniformes allemands... mais l'uniforme français, tu ne peux l'avoir oublié non plus que moi!... nous l'avons porté assez long-temps tous deux!!...

Du reste, M. d'Armselt vécut justement assez pour voir réussir non seulement ses desseins savoris, mais l'exécution, de ses plans. Il ne mourut qu'après l'invasion des alliés en France... il sut presque frappé d'apoplexie dans sa maison de campagne, située en Russie, dans une des belles résidences impériales, Tzarcoe-Zélo... Il n'avait alors que cin-

quante-sept ans. C'est l'homme qui peut-être a fait le plus de mal à Napoléon!...

M. d'Armselt était remarquablement beau. Il était grand; sa figure était imposante, et cachait sous l'apparence du calme et même de la froideur les passions les plus violentes... Il aimait les arts, et portait aux artistes non seulement de l'attachement, mais une remarquable protection... il avait voyagé dans toutes les parties de l'Europe... en parlait toutes les langues et les écrivait avec une égale facilité. Je l'ai rencontré non seulement en France lorsqu'il y était, mais aussi dans plusieurs de mes voyages... J'ai rarement trouvé une conversation plus intéressante, non seulement par la nature de ce qu'il racontait, mais bien surtout par la manière charmante dont il contait; il avait peu d'accent et même pas du tout. Les Suédois sont, diton, les Français du Nord, et il le prouvait bien.

J'ai dit qu'il avait les passions excessivement violentes... et plusieurs aventures qui lui étaient arrivées en Italie prouvaient que les intérêts politiques n'étaient pas les seuls qui absorbassent sa vie!... Dans l'une de nos rencontres, il m'arriva avec lui une aventure qui mérite d'être consignée dans ces Mémoires.

M. d'Armfelt avait à cette époque une de ces existences prestigieuses, qui font tant d'impression sur les femmes dont l'imagination est vive et passionnée. Il était connu dans toute l'Europe pour ses belles qualités chevaleresques, et pour son attachement si pur et si désintéressé envers son souverain, qu'il pleurait encore comme au jour de sa mort. Les femmes aiment toujours le dévouement! il est pour elles comme la révélation d'un avenir qui pourrait être un ciel de félicité... Celui qui donne sa vie peur son ami peut la donner pour sa maîtresse!... et si l'on peut être la femme choisie par un tel cœur!... Voilà les rêves qui perdent les femmes, même les plus vertueuses!...

M. d'Armfelt était clors à Paris. On venait de rétablir les

bals masqués. J'avais été très-empruntée dans le premier, où j'avais été avec mon mari et ma tante, la princesse de Comnène : mais ensuite j'avais fait connaissance avec le masque, et je n'étais plus si bête que le jour où Vietor de l'Aigle me le dit naturellement, et probablement entrainé par la force de la vérité... Un étranger de mes amis, homme de mérite supérieur, et surtout d'un charmant esprit. me demanda si je voulais m'amuser au bal masqué, et lui donner à lui la représentation la plus divertissante; il s'agissait de recevoir mes instructions diplomatiques et d'intriguer M. d'Armfelt aussi vivement que je le pourrais... J'acceptai. Alors on m'apporta dans la journée un petit cahier contenant des faits très-extraordinaires qui devaient m'instruire, non seulement de ces faits, mais d'une foule de noms que je devais savoir... Au cahier était joint un fort beau bouquet de roses et de jasmin fait par madame Bernard 2, c'était une chose fort rare dans cette saison... mais le curieux, c'est que ce n'était pas une galantérie, et il était nécessaire pour jouer mon rôle... Il n'était que midi... Après avoir la ce que je devais connaître, je sonnai ma première semme:

— Vous aller aller sur-le-champ, lui dis-je, chez mademoiselle l'Olive; vous lui demanderez si elle a chez elle un très-beau mouchoir de batiste brodé avec les lettres initiales R et O..; si elle n'en a pas, allez chez mademoiselle Minette, chez mademoiselle le Bœuf, et sachez si je puis en avoir un pour ce même soir avant ouze heures.

Mademoiselle l'Olive'n'avait jamais rien de fait d'avance.., mademoiselle Minette avait bien des monchoirs, mais avec des couronnes royales, et puis des M. et des L... G'était

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> J'ai raconté cette petite scène de mon introduction dans le monde másqué, par ma tante et mon mari, au commencement de ces Mémoires.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Madame Bernard était la madame Prévost de cette époque, :

pour la reine d'Espagne... Enfin, ma femme de chambre trouva ce que je cherchais dans la rue Saint-Honoré, chez madame Noël. Les lettres n'étaient pas brodées... mais elles le furent pour le soir...

Il s'agissait ensuite d'avoir une odeur qui était difficile à trouver, c'est-à-dire difficile en ce qu'elle pouvait ne pas rappeler celle qui tenait aux souvenirs... Elle s'appelait de l'eau de mousseline... Je me rappelai en riant le roman si ridicule de madame de Genlis, où cette même odeur de poudre à la mousseline produit des effets si surprenans!

- Votre taille est exactement la même, me dit-on; vous allez produire un effet bien étonnant!!...

Je partis pour l'Opéra, bien instruite et fort disposée à m'amuser... Je ne savais pas que j'étais un instrument dont on jouait, et que je parlais une langue que je ne comprenais pas... Je m'en aperçus bientôt; et de ce moment, non seulement je ne m'amusai plus, mais je soussiris du rôle qu'on m'avait fait accepter en me trompant.

Ce fut à une vive émotion causée par un nom que je vis qu'il y avait des larmes au fond de cette histoire... La vue des fleurs que je portais, et l'odeur très-remarquable de l'eau de mousseline, ainsi que ma tournure, qui, en effet, était fort semblable à celle de la personne qu'on voulait rappeler au comte, l'avaient déjà fort troublé... et à mesure que ses yeux parcouraient ma personne, je vis une altération sensible se manifester sur sa figure... Il éprouvait comme une vague terreur...

— Eh bien! lui dis-je doucement, ne voulez-vous donc pas parler de Regina?...

Il fit un saut en arrière, et presque un cri!...

- Regina, avez-vous dit!... Regina!... mais j'ai sûrement mal entendu!
- Non, non... parlons de Regina... Tenez, venez vous asseoir et nous causerons.

Il me suivit, mais en désordre... Sa tête se troublait.

Nous parlâmes de beaucoup de choses diverses... de Florence... du Poggio... des Cassines... et puis de Naples... Il y avait surtout un couvent qui jouait un rôle important dans toute l'aventure qu'on rappelait au comte... J'étais là répétant ma leçon comme un serin et ne sachant le fond de rien... mais ce qu'on m'avait donné en notes était si bien détaillé, et s'arrêtait tellement là où il le fallait, que je produisais un grand effet et n'en savais pas davantage... Peu à peu cela me donna de l'humeur... Pour la première fois je me trouvai blessée du défaut de confiance de M. d'E.....t. Je pris parti contre lui dans mon rôle : manière de le comprendre sur laquelle il ne comptait pas, je crois, et je cherchai à deviner ce qu'il voulait me cacher tout en se servant de ma sottise, car il était dit, je crois, que je ne serais qu'une bête au bal masqué, soit que je parlasse pour moi, soit que je le fisse pour les autres...

Le comte avait conservé de l'Italie un souvenir passionné, même à part de ses souvenirs de cœur : aussi fut-il transporté lorsque je lui parlai de Florence, de Turin, mais surtout de Rome!... De ce moment son intérêt fut captivé au plus extrême degré... Ge pays, où

Chaque pierre a son nom, chaque débris sa gloire 1,

était pour lui comme un prestige fantastique, amenant à la fois des songes et un réveil... Il me força pour ainsi dire à me rasseoir, et, au milieu de cette cohue folle et enivrée qui nous heurtait de toutes parts, nous causions tous deux, lui avec abandon, et moi avec une attention à ses moindres paroles, qu'en vérité je me suis bien reprochée depuis. Je suivais les mouvemens des muscles de son visage, et je le voyais sourire en se rappelant les Moccoli de Rome, puis son front se plisser au souvenir rappelé du lac de Como...

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Casimir Delavigne.

Nous n'étions plus dans une salle de spectacle... nous étions peur lui à la pointe de Bellagio, ou sur les hauteurs de Legnore... contemplant les deux golfes!... tout était vivant!... Cotte Regina était une heureuse femme; elle avait laisse des souvenirs palpitans d'intérêt au bout d'une séparation de douze années... Quand je parlai au comte de la vallée d'Assina, pittoresque et ravissante contrée, avec sa parure de bois ombreux, de belles eaux, de montagnes verdoyantes, véritable séjour arcadien !... Eh bien ! le comte se rappelait tout!... jusqu'au campanile de Mandello!... Mais pour dire la vérité, il fallait que les notes eussent été écrites par une personne bien intéressée à les rendre presque vivantes!... j'en jugeai par l'effet toujours frappant et toujours terrible. Ce sut cette dernière impression que je produisis, lorsqu'après avoir plaisanté sur la fête des Moccoli, le mardi-gras, sur le Corso, à Rome, je parlai de la procession du lendemain... du constraste lugubre des robes blanches des Camaldules et des robes sombres des Franciscains, et surtout du Miserere du Vendredi-Saint!!... Ce fut alors que j'acquis la preuve d'avoir été l'instrument d'une vengeance, et d'une vengeance cruelle!... Le nom de Regina répété faillit produire un effet funeste!... Cette fois je lui parlai italien.

J'ai déjà dit, je crois, que je parlais l'italien comme une Italienne; c'est presque ma langue naturelle... En m'entendant, le comte devint pâle comme un mort; il me fit peur... Je regardai de nouveau autour de moi... personne!... Le malheureux se trouva tellement oppressé qu'il fut obligé de se lever et de faire quelques pas, excitant grandement l'attention avec sa belle et noble figure si pâle et si troublée, au milieu de cette troupe de fous, qui n'était agitée que d'une convulsion de joie... Il vint ensuite se rasseoir auprès de moi, et prenant ma main, il la serra dans les siennes, et me dit avec un accent tout-à-fait pénétré:

<sup>-</sup> Je ne sais qui vous êtes... vous ne pouvez être...

non!... cela ne se peut pas, ajouta-t-il en frappant son genou de sa main, et comme se parlant à lui même!... cela est impossible...

Ge dernier mot fut dit avec moins d'assurance, car il me parcourait des yeux, et trouvait une si excessive réssemblance entre moi et cette Regina, qu'il éprouvait un frisson au cœur... Il prit ma main, dont j'avais eu soin d'ôter toutes les bagues, même mon alliance de mariagé... mais le gant cachait tout...

— Voulez-vous bien permettre, me dit-il avec un ton respectueux qui m'ôtait toute raison de refuser; d'ailfeurs, il m'était égal qu'il vit ma main: je me dégantai, et la lui donnai...

En la voyant, il pâlit et la laissa retomber...

- Regina !... Regina !... murmura-t-il.
- Eh quoi! lui dis-je sans savoir la portée de ce que je disais... ne voulez-vous donc pas la reconnaître?...

Oh! par pitié, ne me parlez pas ainsi! s'écria-t-il en jetant autour de lui des yeux égarés...

Je commençais à être embarrassée, déjà plusieurs masques s'étaient arrêtés devant nous et nous examinaient avec curiosité...

- Sortons d'ici, lui dis-je, venez... Donnez-moi votre bras...

Et je le conduisis comme un enfant dans une loge de balcon à côté de la mienne... Je ne voulais pas de ma loge parce qu'elle était fermée, et qu'avec un homme qui me parnissait à moitié fou comme M. d'Armfelt, it n'y avait pas sûreté... Lorsque nous fûmes assis, il reprit ma main et la considéra avec une émotion croissanté.

- Comme vous lui ressemblez! me dit-il...
- Pourquoi donc toujours me repousser? répondis-je... Pourquoi cette dureté?... Gustave!...
  - Vous savez mon nom, s'écria-t-il...

Pais il reprit :

- Vous savez bien le sien...
- Dites donc lle mien....

Il tressaillit encore, mais se remit à l'instant... Il s'appuya sur le bord de la loge, et, posant sa tête sur sa main, il rêva quelque temps dans un profond oubli de tout ce qui nous entourait...

- Il faut absolument que vous me laissiez voir votre visage, me dit le comte... Veus prétendez que je vous connais... qu'est-ce que cela peut vous faire?...
- Oh! rien du tout... Mais vous ne verrez pas tout mon visage.

Et je relevai la barbe de taffetas noir de mon masque, ne lui montrant que mon menton et ma bouche...

Il me regarda long-temps, puis il dit:

— Ce sont les mêmes dents... la même forme de visage !...

Mais !... grand Dieu!... c'est à devenir fou !...

Dans ce moment, le bouquet de roses et de jasmin que j'avais passé dans ma ceinture frappa sa vue. Il l'avait oublié.

— Allons, me dit-il d'une voix contrainte et troublée, on vous a raconté quelque chose de ma vie, et vous voulez m'intriguer; voilà tout, n'est-ce pas?...

Pour excuser ma conduite, qui, bien que fort innocente, ne l'était plus comme bonté dès que M. d'Armfelt souffrait à ce point, il faut savoir que mes instructions étaient trèspeu précises. Je savais bien qu'il y avait une volonté d'intriguer, mais j'étais si jeune alors, que je n'avais pas la pensée que ce que je faisais fût mal... M. d'E......t ne m'avait dit que la moitié de l'histoire: c'était fort mal à lui... Le fait est que M. d'Armfelt, frappé enfin très-vivement de la force de ce que je lui disais, devint pâle et agité au point de m'alarmer. Je cherchais le baron, je ne le voyais plus. J'ai su depuis qu'il était près de sa victime, et qu'il comptait les battemens de sa poitrine!... Ce n'était pas un bon homme...

Gependant la nuit s'avançait; .... mon rôle commençait à me peser, et par une sorte d'instinct je comprenais enfin que je n'allais pas dans le droit chemin... mais le comte ne voulait plus me laisser aller, et je ue pouvais gagner ma loge parce qu'il me suivait et ne quittait pas mon bras... Je lui avais parlé de choses qui le touchaient trop vivement pour que notre séparation pût maintenant se faire tranquillement. Il me parla lui-même avec une sorte de confiance et finit par me demander d'ôter mon masque entièrement... Comme il ne m'avait jamais vue qu'une fois à diner chez la marquise de Luchesini, je ne craignis pas de me laiser voir, et je détachai mon masque!... Aussitôt que le comte m'eut regardée, il trembla et ne put articuler un mot; il était surtout d'une pâleur effrayante... Le fait est que je ressemblais d'une manière frappante à cette Regina dont je jouais le rôle... On me l'avait bien dit, mais pas ainsi... et puis j'ignorais le point principal.

Dans ce moment, le comte, depuis long-temps sous l'impression d'un prestige terrible, me regarda encore un moment, et, se penchant sur le bord de la loge, il ne put que dire:

- Morte!... et la voilà!...

Dans cette position, j'avoue que ma tristesse sut affreuse. Ce sut alors que M. d'E......t entra dans la loge; il était masqué, et voilà pourquoi je le cherchais depuis le commencement de la nuit sans le trouver... Il prit le comte par le bras, et me dit rapidement:

- No me nommez pas... cet homme est faible comme une femme..... Il faut le conduire dans votre loge!..... Le moyen de lui faire traverser la salle dans cet état!...

Le comte revint à lui... Il ouvrit les yeux et tressaillit de nouveau à la vue de ces deux figures noires et silencieuses qui se tenaient à côté de lui... mais il obeit machinalement au mouvement que lui imprima le baron pour le faire lever, et il le suivit en s'appuyant sur son bras. Je fis ouvrir ma loge qui était toujours réservée, et nous l'y fimes entrer. Le baron lui apporta un verre d'eau avec de la fleur d'orange,

et se tint ensuite immobile dans un coin de la loge sans prononcer un seul mot. Je fus à lui, et lui demandai de m'emmener à ma voiture, attendu que ce drame ne me convenait plus du tout.

— Vous me dites que je m'amuserai, lui dis-je avec humeur, et c'est un rôle de morte que vous me faites jouer...

— Vous avez été sublime, me répondit le baron; voulezvous donc abandonner la partie quand vous la jouez si bien, et que les dés viennent à souhait!... Qu'importe que Regina soit morte, vous êtes vivante, vous, et sa mort ne vous portera pas malheur...

Très-bien; mais cet homme qui est là , presque stupide de son effroi, que vais-je en faire?... Je n'ai point envie de

remplaçor sa Regina!...

Il est vrai qu'il a été plus bête que je pe croyais qu'il serait, dit le baron... Mais encore une fois, continuez, et puis dant un moment vous rentrerez dans la salle. Il n'est que cinq heures.... vous ne voulez pas partir avant sept heures, n'est-ce pas...

- Non, sans doute!

Eh bien! nous avons encore deux heures pour nous

divertir, dit le baron, et nous bien divertir.

mens extraordinaires de sa vie, et lancée après lui pour l'intriguer. Mais il y avait dans tout ce qui s'était passé autre chose qu'une envie ordinaire de s'amuser... Ce mouchoir brodé aux lettres de Regina... cette odeur!... ces fleurs!... ces détails !... tout ce que je paraissais savoir venait certainement d'une source bien importante à connaître pour lui... Pendant deux jours, il fit beaucoup de recherches... le troisième, il reçut à l'hôtel du Nord, rue Richelieu, où il logeait, une lettre d'une écriture inconnue, dans laquelle on lui disait:

• Pardonnez à une semme incapable de blesser une ame déjà soussirante le mai involontaire qu'elle vous a sait. La personne qui a pris dernièrement au bal masqué le nom et le rôle de Regina ignorait complétement, comme elle l'ignore encore au reste, la portée du mal qu'elle devait vous faire en évoquant ainsi une amie depuis long-temps dans la tombe... mais elle l'a compris heureusement assez à temps pour vous éviter de nouvelles douleurs!... Comme elle est étrangère à ce qui se saisait autour de vous... pardonnez lui.... elle est jeune, étourdie.... mais point méchante. Elle vous demande de tout oublier, en invoquant cette même Regina dont elle a osé prendre le nom.

Mais lorsque M. d'Armfelt reçut cette lettre, il savait déjà qui j'étais... Fort intéressé à connaître la personne qui savait ainsi sa vie et allait y fouiller pour en exhumer des histoires frappées de mort, il chercha d'abord à savoir quelle était la voix dont on s'était servi pour le réveiller de son long sommeil. It avait remarqué que j'avais parlé à l'ouvreuse avec une sorte d'autorité, et il fut lui même interroger cette femme. Je lui avais défendu de me nommer, mais je l'avais fait très-légèrement; aussi, lorsqu'elle vit briller quelques pièces d'or, probablement elle ne résista pas, et me nomma !... Aussitôt que le comte d'Armfelt entendit mon nom, il fut frappé d'une lumière presque infernale, qui lui montra le premier consul m'ayant commandé

de jouer cette comédie... Je n'ai connu ces détails que quelques années plus tard. Je fis alors des démarches pour que M. d'Armfelt fût instruit; il était alors en Russie; mais celui qui m'avait tout communiqué n'existait plus, et je ne pouvais invoquer que le témoignage d'un cercueil; ensuite, je ne voulais pas écrire. Tont cela demeura donc fort obscur pour M. d'Armfelt, qui fut toujours convaincu que c'était le premier consul qui, ayant appris une histoire extrêmement importante de sa vie, avait voulu le tourmenter par des souvenirs présentés par une femme qui, ressemblant à cette Regina O., lui causerait nécessairement des émotions terribles et violentes. Voilà du moins ce qu'il a dit à une personne de mes amies qui le vit à Vienne et à Dresde quelque temps après.

M. d'Armselt ne me connaissait pas du tout... Il connaissait tout aussi mal l'empereur, qui eût été incapable d'une telle action, comme je l'eusse été de l'exécuter.... mais, je le répète, il ne nous connaissait ni l'un ni l'autre, et voilà comment souvent on asseoit un jugement sur un individu.

Quant au baron d'E......t, il m'est démontré que bien certainement il avait un motif de la plus haute importance pour agir comme il l'a fait... et, sans une grande perspicacité, je puis également conjecturer que ce motif est la vengeance.

Ce qu'il y a de curieux dans cette histoire, c'est l'effet qu'elle me fit. J'en ai toujours très-peu parlé, parce qu'elle m'était pénible à rappeler pour moi-même; et puis ensuite, c'est qu'elle me causa long-temps à moi-même une sorte de cauchemar, lorsque je voulais arrêter ma pensée sur les événemens que je présumais d'après le canevas grossier formé par les noms et les lieux indiqués dans les notes qui m'avaient été données... J'en ai eu long-temps de la colère, et ce n'est qu'avec le temps que je me suis calmée sur cette affaire, qui vraiment était bien étrange!... Parler à un

homme pendant cinq heures d'une chose qui l'intéresse... le faire assez bien et assez adroitement pour que cet homme oublie la tombe... oublie la mort... et vous prenne pendant quelques instans pour cette femme sortie de la terre, et puis ne rien savoir de la véritable histoire!... Il est de fait que la chose est au moins susceptible de blesser vivement l'amour-propre.

Mais ce qui est certain, c'est que M. d'Armselt n'a jamais pardonné cette histoire à l'empereur Napoléon, et qu'il l'en crut toujours l'auteur. J'ai su également depuis qu'il a cru que le domino noir, qui était M. d'E......t, était Junot lui-même, se tenant près de moi pour me garder et veiller à ce qu'il ne m'arrivât rien... Ce sut quelque temps après que M. d'Armselt reçut l'ordre de quitter Paris, ordre que le ministre de la police lui adressa par un de ses agens, ainsi que je l'ai dit plus haut, ce qui consirma ses soupçons.

Cette histoire ne m'est pas revenue à la mémoire à l'époque où elle m'arriva; depuis, n'ayant pas eu l'occasion de parler de M. d'Armfelt, je n'ai pu la raconter. Maintenant que je parle de cet homme et du mal qu'il fit, surtout en 1814, et 1812 et 1813, à l'empereur, il me faut aussi dire quelles sont les raisons, bonnes ou mauvaises, vraies ou fausses, qui ont contribué à consolider cette haine, si ce n'est même à l'établir... Eh, mon Dieu! si l'on pouvait souvent soulever le coin d'un rideau, on verrait la vérité sous un jour bien différent de celui qui luit sur la plupart des événemens de ce monde!

### CHAPITRE II.

Nous sommes vaincus!...—Torts de l'empereur.— Opinion sur la campagne de France.— M. le comte d'Artois à Vesoul.— M. Wildermetz.—Le courage me manque pour continuer mon œuvre. — Les Cosaques dans le département de l'Ain. — Faux rapports. — Dévastation des forêts impériales. — Bravoure d'un sous-préfet. — Le général Allix. — Menaces des alliés. — 1792 et 1813. — Poésies, opéras, chansons patriotiques. — Les Gaulois et les Francs de Béranger.— Mort de Geoffroy, rédacteur du Journal de l'Empire — Bernardin de Saint-Pierre. — Son projet de fondation d'une république sur les bords de la mer Caspienne. — Amour. — Pourquoi J.-J. Rousseau n'a point embrassé la foi catholique romaine.

L'empereur Napoléon était donc enteuré par ce cercle ennemi qui chaque jour se resserrait et tendait à le précipiter à bas de son trône avec l'état, plutôt que de l'en faire descendre dignement, mais seul. Le vertige de la vengeance animait les plus fortes têtes et les plus nobles cœurs. C'était comme un délire!... Oh! l'empereur fut plus qu'un homme lors de cette campagne de France!... Les ennemis le redoutaient encore tout vaincu qu'il était; hélas! Car c'était une malheureuse vérité que nous ne pouvions dénier... nous étions vaincus!... C'est ici le lieu de présenter Napoléon relativement à ce qu'on a si souvent dit de lui pour cette époque mémorable...

L'empereur eut alors des torts que rien ne peut excuser; son malheur peut et doit sans doute nous les faire pardonner, mais les justifiier!... les excuser! ce serait d'une insensée; je dirai plus, d'une âme peu française... Au moment où, après avoir reçu les propositions de Francfort, il

vit que la France ne se soulevait pas en masse pour repousser l'invasion étrangère, il devait céder à la nécessité que lui-même avait provoquée... Il devait accepter les conditions que lui offraient les alliés... Il avait beau répéter qu'ils n'étaient pas de bonne foi, il ne lui fallait que quelques mois de repos pour remettre son armée et du TEMPS, c'était tout ce qu'il lui fallait pour triompher encore. Sans doute sa campagne de France est sublime et le place au rang des plus sameux capitaines, et même à leur tête. Mais quel resultat espérait il? quelle conclusion pouvait être amenée par les victoires partielles de Montmirail et de Champaubert, tandis que des légions innombrables couvraient nos campagnes du nord et du midi!... Je sais bien que le congrès de Châtillon donnait quelque espoir; mais, comme ju l'ai observé plus haut, la présence de trois envoyes de l'Ahgleterre, dont l'un était son premier ministré, devait ouvrir les yeux fascinés de l'empereur s'ils se sermaient devant l'ancien éclat de sa gloire....

Voici cependant une anecdote assez remarquable que jé puis certifier comme certaine, car je la tiens de la personne elle-même à qui elle est arrivée.

Lorsque M. le comte d'Artois vint à Vesoul, il avait avec lui plusieurs personnes qui lui étaient attachées plus particulièrement, et d'autres qui avaient été au devant de lui pour lui présenter un hommage qui jamais n'avait été porté à Napoléon. J'en connais un entre autres qui fut toujours d'une opinion uniforme, et conséquemment digne de l'estime de tous les partis... Mon beau-frère, M. Junot, était alors receveur-général du département de la Haute-Saône, et me donna des détails sur cette apparition de l'un de nos princes. Après un si long exil!... Il ne dut pas être content de l'esprit des Vésuliens!...

Le prince avait auprès de lui un ancien officier suisse appelé Wildermetz. Ce M. Wildermetz fut envoyé au quartiergénéral russe pour demander à l'empereur Alexandre l'autorisation pour monseigneur le comte d'Artois, et, je crois, pour M. le duc de Berry, d'aller au quartier-général des souverains alliés pour y être avec eux comme volontaires au moins pendant qu'on reconquérait la France... M. de Wildermetz était chargé de faire la même demande à M. le comte de Stadion pour l'empereur d'Autriche. M. de Wildermetz avait même une lettre de créance, outre celles que je viens d'énoncer, pour le prince de Metternich; il fut au quartier-général, vit l'empéreur de Russie, qui lui dit:

— Monsieur Wildermetz, vous direz à Monsieur que je suis désolé d'être obligé de le refuser. Mais nous sommes en ce moment en conférences sérieuses et importantes dans leur résultat. Ce résultat peut conserver l'empereur Napoléon sur le trône de France. Leurs Altesses Royales seraient donc ici dans une attitude peu convenable, et il est mieux de toutes manières qu'elles demeurent quelque temps encore sur la frontière....

M. de Wildermetz retourna en Franche-Comté pour rapporter cette nouvelle; mais déjà les princes en étaient repartis... Une chose extraordinaire, 'c'est que ce fut par moi que M. de Wildermetz entreprit de parvenir auprès du prince de Metternich pour ravoir ce qu'il appelait ses lettres de créance... Il connaissait mon frère, qui me le présenta, et me demanda d'en parler à M. de Metternich, ce que je fis. M. de Metternich prétendait avec raison que ces lettres n'étaient pas des lettres de créance. M. de Wildermetz était Suisse: c'était un homme de cœur et d'honneur et de moyens. Il a été depuis sous-préfet près de Melun.

Je suis aussi naturelle en écrivant que je le suis dans la vie habituelle, et peut-être plus; car ce que j'écris me semble être un devoir que je dois remplir religieusement. C'est un sacrement, une sanction de ma pensée... On me croira donc lorsque je dirai que depuis quelque temps j'hésite à poursuivre cet ouvrage! il me faut retracer des événemens terribles, et pour cette peinture je n'ai pas de

courage!... Oh! que de déchiremens au cœur, mon Dieu, pour de tels souvenirs!... Ce n'est pas par des démonstrations bruyantes que je l'ai jamais témoigné!... Le silence est souvent plus éloquent dans sa douleur muette que les cris d'un désespoir factice même ne peuvent le paraître.

Cependant je ne puis plus remettre la relation de ce que j'ai vu! de cette épouvantable catastrophe qui nous enleva dans un jour jusqu'au droit d'avoir de glorieux souvenirs! car nous avons manqué à la patrie dans notre délire de vengeance momentanée contre un seul homme!... et nous aussi nous avons signé une capitulation avec l'étranger!... Nous aussi nous vivons... nous parlons même comme si nous étions toujours les maîtres du monde, et pourtant!... nous n'osons pas regarder l'autre rive, que dis-je, l'autre rive!... UNE des rives du Rhin !!... et pourtant à l'autre bord nos fils voient encore les champs baignés du sang de leurs pères, et quileur furent donnés par la victoire, assurés par la peur, et repris par la mauvaise foi. C'est un patrimoine de gloire plus encore qu'une propriété... J'ai assez prouvé que je n'en faisais de cas qu'autant qu'elle était d'ailleurs ennoblie par la main qui la donnait; et lorsqu'il fallut la racheter par une action indigne de moi, j'ai préféré la ruine de ma famille à cette action. J'ai donc le droit de parler comme je le fais...

L'empereur Napoléon crut attirer toute l'armée ennemie sur ses traces en se rejetant sur Saint Dizier. Grande et belle résolution, certes, et dont Paris aurait dû comprendre toute la générosité... Mais il n'était poursuivi que par un corps de dix mille hommes, et la masse tout entière des alliés fondait sur Paris avec la violence de la tempête!... L'empereur de Russie ne se donna que le temps de diriger l'attaque de La Fère-Champenoise, et puis il vint à Paris comme il aurait été de Moscow à Pétersbourg.

C'est le lieu de parler avec douleur de l'anathème que Dieu semblait avoir lancé sur nous!!... Non seulement l'ennemi était à nos portes, mais il y était sans qu'aucune mesure eût été prise pour la désense de Paris!... Les Russes avaient eu le courage de brûler leurs palais, et nous ne savions pas les recevoir en brûlant nos faubourgs!!... Nous n'avions pas même d'armes pour armer nos hommes; les munitions manquaient!... Etait-ce donc ineptie?... était ce donc trahison?... trahison!!... oui; nous eûmes à cette époque des fils bien indignes de la France!...

Les Cosaques commettaient des horreurs dans le département de l'Ain... ils se dirigèrent sur Sens. Je reçus des lettres de la Bourgogne qui étaient désastreuses... Dijon avait été frappé de deux millions de contributions; Semur avait été livré à des insultes non seulement dans la personne des habitans, mais le corps municipal avait été grièvement outragé.... Montbart!... Montbart, où n'était plus que la tombe de celui qui l'aurait si vaillamment désendu contre les ennemis, Montbart, également le berceau d'un homme dont le nom était européen, fut livré presque au pillage par les troupes alliées. La maison de M. de Buffon était son séjour favori; il avait embelli cette retraite avec un soin de coquetterie... les jardins surtout étaient remarquables, les serres, les plantations étaient même un objet de curiosité pour les voyageurs... tout fut dévasté!... La maison de mon beau-père fut également frappée par une main exterminatrice... Le malheureux vieillard ne put résister à cette nouvelle attaque, suivant de si près la mort de son fils bien aimé... il mourut lui-même quelques semaines après l'invasion, sans avoir pu reprendre la parole qu'il avait perdue à la vue des uniformes russes et allemands!... A sa mort, j'éprouvai cette douleur causée par le brisement du dernier anneau d'une chaîne chérie!... Mais mon âme avait tant souffert... mes yeux avaient tant pleuré... que je n'avais plus de place pour une nouvelle blessure, et mes yeux plus de larmes pour une nouvelle douleur!...

Nos belles provinces étaient donc inondées des bataillons

des barbares!... Chaque jour le cordon meuririer se resserrait!... et cependant une partie des commissaires extraordinaires que l'empereur avait envoyés dans les départemens, écrivaient que tout était tranquille. M. de Sémonville, envoyé comme commissaire extraordinaire dans la 21° division militaire, s'étonnaît avec une extrême satisfaction du bon esprit et de la paix qu'il avait trouvés dans tout le département de la Nièvre; et pourtant!... c'est comme ou disait aussi, à la même époque, en écrivant de Lyon:

La plus grande activité règne dans cette ville, grâce aux soins de M. le comte Chaptal, commissaire extraordinaire. Son Excellence a déjà fait expédier deux cent cinquante canons, etc., etc...

On sait, à cet égard, que dire et que penser!... Cela ressemble au discours de M. Casimir Périer, si spirituellement reproduit dans la Caricature par cet orateur à la tribune, disant:

La plus grande tranquillité règne autour de nous! » Et autour de lui on voyait Lyon, Grenoble, tout le Midi en seu et en révolte!

J'avais une correspondance fort étendue: et je recevais alors des relations sûres de presque toutes les parties de la France qui me causaient de vives douleurs!... Le gouvernement, dans son système mystérieux, refusait alors aux journaux la possibilité de tout dire. Faisait-il bien, faisait-il mal? je ne puis résoudre cette question. Je dirai seulement que ce qu'on voulait cacher se savait toujours, et que peut-être il eût été d'une meilleure et plus saine politique de permettre une sage liberté de pensées.

Rouen était depuis long temps privé d'ouvrage; les ouvriers, manquant d'argent, voulurent en faire à tout prix, même avec le pillage. Ils s'organisèrent en troupes, se répandirent dans les forêts impériales, et coupèrent des bois pour les vendre... Cette nouvelle, lorsqu'elle parvint à l'empereur (et je sais qu'elle lui parvint promptement),

lui fit une profonde impression; il y avait dans ce mépris de son autorité et de ses propriétés une révélation de l'avenir qui l'épouvanta comme un fantôme! Il fit donner l'ordre de punir avec une extrême rigueur les délits forestiers qui se commettaient... Les dévastations continuèrent alors avec un redoublement d'activité!... Il semblait que ce fût une voix qui avertit Napoléon, comme la main de feu du festin de Balthasar!... Les consommateurs se trouvent toujours aisément en pareille circonstance : les voleurs de bois trouvaient des acheteurs en foule, et les forêts impériales s'éclaircissaient. Alors des mesures répressives furent ordonnées non seulement contre les pillards, mais contre les acheteurs... Le préset de Rouen rendit de beaux décrets pour annoncer qu'il allait punir les voleurs de bois et ceux qui achetaient leurs vols, tandis qu'il devait saire plutôt des lois administratives qui obviassent au moment de stagnation du commerce et de l'industrie... Sans doute on s'occupa du sort des malheureux ouvriers... mais comment?... car enfin il leur fallait du pain!... en faisant une souscription!... je sais bien que cela valait mieux que rien; mais cette mesure révélait notre misère et notre impossibilité positive de faire autrement. Plusieurs étrangers me dirent quelques semaines plus tard que cette pénurie dans le peuple ouvrier, et cette facilité de se livrer au pillage plutôt que prendre un fusil et marcher à l'ennemi, leur avait fait concevoir les plus favorables espérances... Je le conçois sans peine!... Et puis les départemens de la Seine-Inférieure, l'Eure, le Calvados n'étaient-ils pas le centre des opérations du comité de Londres? Qu'on se rappelle ce que j'ai dit à cet égard dans les volumes précédens, dans l'histoire du vicomte d'Aché.

Pendant ce temps, l'empereur était sans doute admirable; mais tout ce qu'il faisait n'amenait aucun résultat effectif. La bataille de Montereau est sans doute une des plus belles conceptions de son génie et une des plus grandes preuves de la vaillance de nos soldats et de l'habileté de nos généraux; mais, encore une fois, c'était la paix qu'il fallait, la paix alors, et tout était sauvé.

Je n'ai jamais compris le motif qui porta l'empereur à ordonner la réception publique et solennelle, par le préset de la Seine et le corps municipal de Paris, des députations de Montereau, de Sézanne, de Château-Thierry, de Prorins et de Nogent.... J'avoue que je ne le compris pas alors, et que je ne le comprends pas encore, surtout en me rappelant, à la vue de mes notes, ce que rapporta le maire de Montereau de la proclamation d'un officier ennemi et des discours de tous les alliés... Il dit ce que je vais rapporter dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville, où le reçut M. de Chabrol.

Rien de plus impolitique que cette communication... Les maires des communes que je viens de nommer étaient sans doute bien dévoués à l'empereur; mais je ne crois pas qu'ils aient été rous au moins également bien dans cette circonstance désastreuse pour la France. Ainsi, par exemple, le maire d'Arcis-sur-Aube écrivait au maire de Sens:

« Ouvrez vos portes avec confiance aux braves alliés .... les Cosaques ne veulent que la paix. »

Ce que je dis est textuel.

Le maire de Sens était un brave homme qui n'entendit pas ce langage-là... mais quand il en aurait eu envie d'ail-leurs, le général Allix était à Sens!... Le général Allix!... brave et excellent homme!... digne frère d'armes de ces hommes qui ne vivent plus pour lui donner le salut cordial de cette fraternité, mais dont les veuves et les orphelins de ces mêmes hommes sont restés pour l'aimer et lui rendre le témoignage d'estime que je me sais gloire de consigner ici ... La conduite qu'il tint à Sens, à l'époque dont

<sup>1</sup> Comme je n'irai pas à l'époque où s'est passé le trait que je vais rapporter, je vais le placer ici... il doit y trouver sa place parmi les monumens

des bijoutiers... des marchands de soieries, et de tous ceux enfin dont les magasins pouvaient être ravagés... Voilà ce que disent les alliés, disait le maire de Montereau.:

« Si, contre notre attente, notre immense armée éprouvait des revers... la foudre ne serait pas plus terrible que notre vengeance.... 1 »

Au reste rien n'était plus maladroit que la direction qu'on voulait alors donner à l'esprit public... Comment l'empereur ne voyait-il pas qu'il n'y avait pas de nationalité chez nous à l'époque de 1814!... C'est en vain que partout on créait des gardes urbaines, des gardes nationales sous tous les noms... que l'on mettait dans le peu de journaux qui paraissaient, que l'enthousiasme était au comble et que la France se levait en masse... Il y avait bien, à la vérité, des gardes urbaines; des cohortes de gardes nationales s'armaient et se disposaient à combattre; mais l'élan de 1792 n'existait plus; et l'empereur devait assez connaître les hommes pour savoir que l'étincelle électrique ne se communique pas ainsi deux fois dans un siècle.

Et puis c'est ici le lieu de placer une réflexion que je crois juste : elle marque la différence des deux époques.

Lorsque l'opposition eut vaincu le pouvoir royal; lorsque, par l'organisation de la garde nationale, M. de Lafayette eut donné une armée à la nation, qui devenait le pouvoir, tout disparut devant l'assemblée nationale. Les tîtres furent non-seulement détruits, mais oubliés, mis en grand mépris, et il fut de mode chez nous de ne plus mettre de particule devant un nom, comme il l'était en 1814 de la retrouver parmi toutes ces vieilles ruines de l'époque dont je parke. Alors l'opposition, formée par tous ces beaux

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ces paroles furent dites textuellement comme je viens de les rapporter par le maire de Montereau à l'Hôtel-de-Ville de Paris... En vérité, on croît rêver! Il est vrai que M. de Chabrol écoutait... et qu'il signa la proclamation aux Parisiens le 1<sup>ex</sup> avril!

génies de l'Assemblée constituante, cette opposition ayant conquis le pouvoir, représenta et exerça la puissance exécutive. Et comme dans ses mains elle avait le trésor et les troupes, elle fit une révolution non seulement sociale, mais nationale, ajoutant à ce que je viens de dire toute la fougue de la jeunesse au moment où elle jouit pour la première sois de ses droits. C'était un jeune homme sortant de tutelle, une jeune fille mariée depuis huit jours!... Et puis la France, en déclarant le principe de l'égalité, ce grand et immortel principe, le seul vœu qu'ait jamais formé la nation, car c'est l'égalité qu'elle voulut toujours et non la liberté... cette liberté au reste qu'elle n'eut jamais!... en obtenant l'égalité, la France reçut à l'instant même le biensait de cette amélioration... Du moment que la patrie put devenir une mère reconnaissante, tout le sang de ses ensans coula pour elle. Et par le mot reconnaissance je n'entends rien de vénal!... non, certes! mais une couronne civique!... une arme d'honneur!... une mention honorable!... un ordre du jour comme celui de la bataille de Nazareth 1 !... et ce seul espoir ferait partir des légions composées de jeunes gens élégans, riches et heureux!... L'énergie populaire se développa à cette époque avec une vigueur toute divine... Cette énergie détruisit la force brutalement régulatrice de l'ambition des cours... Sans doute les passions ardentes, les aberrations de l'esprit de parti ont obscurci le ciel lumineux de cette époque... mais non pas à son matin!... Il fut pur et radieux dans les quatre premières années de la révolution... ensuite le nouveau

i Le combat de Nazareth, où Junot défit, en Égypte, quatre mille Tures avec aeulement trois cents hommes... Le général en chef Bonaparte mit à l'ordre du jour de l'armée que le nom des trois cents braves serait envoyé avec l'ordre du jour dans chaque commune où se trouverait la famille d'un des trois cents braves!... Quant au chef, on sait que le général Bonaparte ordonna qu'il serait fait un tableau de la dimension des batailles françaises..... Austerlitz... les Pyramides, etc., etc...

pouvoir s'usa comme tous les pouvoirs... mais plus vite qu'aucun autre, parce que sa vie était dévorante pour luimême... Napoléon était venu ensuite, lui, avec cette volonté toute-puissante devant laquelle on ne pouvait en a voir aucune...

Vous voulez de la gloire, dit-il aux Français; eh bien! suivez-moi ...

Et il les mena par l'univers, fauchant partout des lauriers pour en faire cette moisson dont ils étaient si avides !... mais il les mena trop loin, et leur donna trop de lauriers... Ils se fatiguèrent de la longueur de la route, et furent rassasiés de gloire et de conquêtes, parce que la nature de l'homme se lasse de tout, parce qu'il demeure indifférent et froid devant une ovation qu'il a quelquefois achetée de son sang, comme il finit par être insensible à une caresse d'amour après avoir voulu mourir pour obtenir un regard... Napoléon ne dut pas être étonné donc, lorsqu'il demanda à la France des ressources que lui-même avait épuisées par ses exigences.

Sans doute la pation se montra partiellement ce qu'elle sut, ce qu'elle est et ce qu'elle sera toujours ... Mais c'était une lueur qui s'échappait par intervalles de quelques monceaux de cendres ardentes, ençore rouges au bord du torrent de lave que le volcan avait lancé.

Lorsqu'on apprit que l'ennemi arrivait sur Lyon et sur le Dauphiné, les habitans de la Bresse se levèrent avec un enthousiasme qui rappelait 1792!... Un homme de Bourg, un M. Dubosc, vendit ses meubles, rassembla tout ce qu'il put trouver de plomb et d'étain dans sa maison... il en fit des balles... les mit dans une gibecière, fut joindre le corps des volontaires, et, se mettant en campagne, il déclara qu'il ne rentrerait sous son toit que le jour où l'ennemi repasserait le Rhin.

Certes, si toute la population de la France eût agi de cette nanière, les alliés n'y seraient pas entrés!....

Et voilà comme elle était en 1792!!....

Aussi existait-il une sorte de pensée instinctive qui disaità Napoléon qu'il fallait craindre de présenter au peuple français une comparaison avec lui-même... Il n'y a rien de plus dangereux dans ces résultats que cette lutte de la pensée qui combat pour l'honneur et vous montre à vous-même si dégénéré de ce que vous étiez jadis... Non seulement l'empereur le comprit, mais tout ce qui l'entourait. Ainsi Béranger faisant, une chanson pour appeler les Français à la bataille... il l'intitula les Gaulois et les Francs... on faisait un article de littérature dans un journal... c'était le discours de Charles Martel à son armée la veille de la bataille de Poitiers... Une autre fois c'était une ode de Lebrun, publiée en 1762!!...

Français, ressaisissez le char de la victoire !...

Aux armes, citoyens! Il faut tenter le sort...

Il n'est que deux sentiers dans les champs de la gloire:

Le triomphe ou la mort.

On donna un opéra de circonstance... cet opéra s'appelait l'Oriflamme... singulier titre pour le dire en passant!...
au moment où M. le comte d'Artois était à Vesoul!... il y
avait du vertige en vérité dans nos têtes à cette époque...
et pourtant on ne pouvait accuser les auteurs des paroles
d'avoir une intention royaliste, l'un du moins, c'est-à-dire,
je l'espère... c'est M. Étienne..... l'autre auteur était
Baour-Lormian..... quant à la musique, elle était digne
des paroles de M. Étienne (je n'en dirai pas autant de son
collaborateur). Mais les quatre noms que Dérivis fit entendre lorsque des cris multipliés les demandèrent, firent
comprendre la raison de l'enthousiasme qu'avait inspiré
une musique vraiment charmante et bien expressive selon

<sup>1</sup> Gazette de France, le 27 janvier, vendredi, 1814.

les paroles qu'elle accompagnait. C'était Paër, Méhul, Berton et Kreutzer...

Cette représentation de l'Oriflamme m'est demeurée dans la mémoire parce qu'elle eut un caractère particulier... c'était comme une convocation nationale du beau monde... toutes les loges avaient été louées à l'avance par tous les partis. Le faubourg Saint-Germain voyait avec enthousiasme le nom de l'Oriflamme, et se disposait à faire des applaudissemens exagérés !... je voyais dans cette époque beaucoup de monde du royal faubourg, et sa joie ne se pouvait cacher... je ne comprends pas cette affectation de Charles Martel..... de l'Oriflamme!.... des Gaulois et des Francs!!.... et d'une foule d'autres circonstances semblables, où ces vieux noms, chers à l'antique monarchie, étaient représentés comme des morts qu'on exhumait de leurs tombes. L'Opéra lui-même voulut aussi fêter l'Oriflamme, les seconds rôles paraissaient comme simples coryphées. Madame Albert, qui avait chanté dans l'OEdipe avant l'Orislamme, figura à la tête d'un des chœurs, ainsi qu'une jeune actrice qu'on appelait mademoiselle Pauline, et qui était bien agréable de toutes manières. Quand madame Albert se rappelle cette soirée, elle ne doit pas être tentée de recommencer là où elle se trouve.

Je ne sais pas si la chanson de Béranger est dans ses recueils comme elle est dans mes notes! comme chose de circonstance, je vais la mettre ici:

## LES GAULOIS ET LES FRANCS.

AIR: Gai! gai! marions-nous!

Oui, oui, serrons nos rangs, Espérance De la France; Oui, oui, serrons nos rangs, En avant, Gaulois et Francs! D'Attila suivant la voix,

Le Barbare
Qu'elle égare
Vient une seconde fois
Périr dans les champs gaulois.
Oui, oui, serrons, etc.

Renonçant à ses marais,
Le Cosaque,
Qui bivouaque,
Croit, sur la foi des Anglais,
Se loger dans nos palais.
Oui, oui, serrons, etc.

Le Russe, toujours tremblant
Sous la neige
Qui l'assiège,
Las de pain noir et de gland,
Veut manger notre pain blanc.
Oui, oui, serrons, etc.

Les vins que nous amassons
Pour les boire
A la victoire;
Seraient bus par des Saxons!
Plus de vin, plus de chansons!
Oui, oui; serrons; etc.

Pour des Calmonks durs et laids
Nos filles
Sont trop gentilles,
Nos femmes ont trop d'attraits.
Ah! que leurs fils soient Français!
Oui, oui, serrons, etc.

Quoi! ces monumens chéris;
Histoire
De notre gloire,
S'écrouleraient en débris!
Quoi! les Prussiens à Paris!
Oui, oui, serrons, etc.

Nobles Francs et bons Gaulois,
La paix, si chère
A la terre,
Dans peu viendra sous vos toits
Vous payer de vos exploits.

Oni, oui, serrons nos rangs, Espérance De la France; Oui, oui, serrons nos rangs, En avant, Gaulois et Francs!

J'ai parlé tout à l'heure de l'opéra de l'Oriflamme qu'on donna à cette époque, et surtout de la foule qu'il attirait au grand Opéra. Ce succès fut tellement grand que depuis bien long temps on n'en avait vu un semblable.... J'ai dit ma pensée sur la cause de l'uniformité dans le concours de l'affluence... et cette pensée est, je crois, très-juste. Sans doute les officiers et les simples gardes nationaux, qui remplissaient en foule non seulement les loges et les galeries, mais les corridors, la plus grande partie de ces messieurs encore émus de la scène touchante qui s'était passée aux Tuileries, lorsque l'empereur avait présenté le roi de Rome à la garde nationale de Paris, ne voyaient dans l'Orislamme que le drapeau français... mais je connais un grand nombre d'hommes et beaucoup de femmes qui n'y reconnaissaient, eux, que l'Oriflamme de Philippe-Auguste avec le cri de Montjoie et Saint-Denis!... Des journaux de l'époque, qui alors étaient contraints d'être silencieux, s'en dédommagèrent en faisant un éloge pompeux de cet opéra, dont le succès, disait par exemple la Gazette de France, est dû en grande partie au choix heureux du sujet!... Qui n'éprouverait un profond sentiment de bonheur respectueux en voyant reparaître l'Oriflamme! cette espèce de palladium si long-temps garant de nos victoires.

La recette de la seconde représentation ou de la troisième fut, je crois, évaluée à plus de dix mille francs.

Puisque je parle des journaux et des théâtres, il me faut parler d'un homme qui mourut à cette époque, et dont la mort passa comme inaperçue, quelque heuit qu'il eût fait dans le monde littéraire et dramatique, tant les intérêts généraux et privés prenaient toute l'attention de l'esprit et du cœur... Cet homme, c'était Geoffroy.

Sa destinée d'aristarque théâtral avait eu une portée immense... il avait sans aucun donte un jugement très sain et un goût tout-à-fait attique, s'il est encore permis de se servir de ce mot bien classique.... mais il avait aussi des préventions, chose trop funeste pour un homme qui veut juger et qui, dès-lors, doît être impartial. Je le voyais assez souvent dans la maison d'une ancienne amie de ma mère; je me rappelle qu'il m'avait donné des préventions contre Talma et des préventions pour Lafont. Ce n'était pas juste, en bonne conscience et en bon goût... mais il est de fait que Geoffroy avait une grande puissance : il imposait son opinion; et c'était une chose assez commune de se prononcer d'après lui.

Il était acerbe dans son humeur et peu bienveillant même pour ceux qu'il aimait : qu'on juge de ce qu'il était pour ceux qu'il n'aimait pas! Un jour, un acteur de province, de Besançon, je crois, avait débuté au théâtre de Louvois, dont Picard était alors directeur; l'acteur ne plut pas à Geoffroy, il le dit dans son feuilleton, et le dit avec les mots dont il avait la coutume de se servir... L'acteur, mécontent de cet article, demande qui en est l'auteur, l'apprend et va chez Geoffroy le lendemain matin pour lui apprendre, disait-il, à mieux parler des grands talens.... Geoffroy écrivait quand il vit entrer dans son cahinet un jeune homme qui, sans ôter son chapeau et s'appuyant sur une canne qui ressemblait à une petite massue, lui fit un long discours fort insolent, et surtout grossier... ce que

n'était pas Geoffroy, tout en déchirant avec sa griffe de chat... Il écouta le jeune homme fort tranquillement, puis il lui dit:

- Que voulez-vous de moi, monsieur?
- Que vous vous rétractiez sur mon compte.

Geoffroy sourit; et ce jeu de muscles, très-rare chez lui, lui donna un aspect étrange.

- Je ne me rétracte jamais.
- Mais alors, monsieur, dit le jeune homme en élevant la voix d'autant plus que Geoffroy demetrait calme devant sa colère, vous me communiquerez votre article.
- Oh! pour cela, je le veux bien! Tenez, j'en étais précisément sur votre compte. Je disais, comme l'autre jour, que vous étiez un mauvais acteur, et que vous ne feriez jamais rien de bien... maintenant j'ajouterai que vous êtes mal appris et impertinent...

Lefait réel, c'est que Geoffroy était un homme fort habile. Il avait fini par rendre justice à Talma, qui reçut vraiment de lui de très-bons avis... Ge que je lui reproche, c'était de ne pas faire un feuilleton sans trouver le moyen de mettre un petit alinéa en faveur de mademoiselle Volnais, qui, en vérité, toute jalousie à part, était bien mauvaise et bien gauche, et un petit coup de pate à Voltaire, qui n'était ni l'un ni l'autre.

Geoffroy rédigeait le feuilleton théâtral du Journal de l'Empire (depuis des Débats) depuis 1801. Le recueil de ses feuilletons existe, je crois, réuni en corps d'ouvrage... Il a fait une œuvre plus sérieuse: Les Commentaires aux tragédies de Racine, et une traduction des Grecs dramatiques. Ce fut une perte pour le théâtre que celle de Geoffroy... Il avait un tact sûr, et il avait déjà dépouillé cette âcreté dans la critique qui lui donnait l'apparence de l'injustice.

Quelques semaines avant, nous avions perdu Bernardin de Saint-Pierre. Le cardinal Maury, qui vint chez moi le même jour, me l'annonça d'une manière singulière.

- Eh bien! me dit-il en entrant, voilà le maître mort... j'espère que toute l'école va prendre le deuil, à commencer par le premier élève.
  - De qui voulez-vous parler?
- Gomment! vous ne savez pas la mort du patriarche des Mornes; c'était sous ce nom-là qu'il désignait Bernardin de Saint-Pierre. Il ne pouvait lui contester son talent; mais il mordait et frappait partout où il y avait jour; il prétendait que c'était Bernardin de Saint-Pierre qui avait fait M. de Châteaubriand, et partant toute l'école romantique. Nous avions, lui et moi, des discussions très-vives, parce qu'il convenait que Paul et Virginie était une œuvre admirable, et il revenait ensuite sur cet avis, et prétendait qu'il était ridicule d'y avoir mis des calembours.
- Comment, des calembours! lui dis-je la première fois qu'il me dit cela, et tout étonnée d'ailleurs de lui entendre dire le mot calembour...
- Oui, oui. Voyez ce que dit Virginie à ses jeunes compagnes :
  - · Quand viendrez-vous nous revoir? leur dit-elle.
  - . Aux cannes de sucre, dirent les jeunes filles.
- > Votre visite nous en sera plus douce! répondit Virginie. >

Il est de mauvais goût, dans le fait, ce jeu de mots; mais enfin il ya assez d'autres beautés pour faire pardonner cette faute-là, si c'en est une même.

La mort de Bernardin de Saint-Pierre m'affligea; je l'avais connu dans les premières années de mon mariage, et je le voyais alors très-souvent chez une amie de ma mère,

<sup>1 21</sup> janvier 1814. Il mourut à Épagny dans une maison de campagne où il s'était retiré.

qui avait une terre près d'Essonne, ou Bernardin de Saint-Pierre allait fort habituellement. Le souvenir de Bernardin de Saint-Pierre est un de ceux que j'ai conservés avec le plus de religion dans mon cœur. C'est un homme à part dans la foule qu'on rencontre... une âme si primitive encore à l'époque où je l'ai connu, et il avait alors soixante ans passés!... Eh bien! c'est la jeunesse de l'âme dans toute sa fratcheur. On retrouvait là toute la pureté, la candeur de Virginie, et le même foyer ardent qui avait produit l'amour de Paul. Il avait beaucoup souffert par l'amour... Quelque-fois je l'ai vu s'arrêter au milieu d'une narration, et se détourner pour cacher des larmes... J'ai demandé à l'amie commune chez laquelle je le voyais quelle était la cause de sette tristesse subite qui venait le saisir au milieu d'un entretien presque joyeux...

- Je veux qu'il vous le dise lui-même, me réponditelle; et M. de Saint-Pierre fut appelé... Il sourrit tristement lorsque madame de Cherny lui raconta ce qu'elle appelait ma curiosité.
- Vous êtes bien jeune, madame, me dit-il, pour comprendre l'effet du malheur sur une âme forte!... Sans doute les illusions se renouvellent toujours!... mais quel bien peuvent-elles nous apporter, lorsqu'avec elles reviennent aussi d'amères déceptions?... Groyez-moi, n'interrogez pas encore la douleur... Sa réponse vous ferait peut-être voir le monde sous un jour que votre jeune imagination croit bien lumineux, et qui n'est bien plus souvent donné que par un ciel sombre à la tempête...

Sa conversation était habituellement douce et calme... religieuse, et d'une immense portée ... On voyait qu'il plongeait dans un espace qui était par-delà les limites ordinaires de la pensée... Mais jamais il ne m'avait paru aussi

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Je ne comprends pas comment cet homme a été calomnié au point de dire de lui qu'il était très-méchant!...

profondément accablé sous un faix douloureux... De ce jour-là il fut tout autre pour moi, et je me plaçais bien plus souvent auprès de M. de Saint-Pierre que je ne le faisais... Dès qu'il s'aperçut que je le cherchais, il vint au devant de moi, et me dit avec une bonté parsaite:

— Le pauvre vicillard, triste et quelquesois grondeur, ne vous éloigne donc pas !.. eh bien! je vous en remercie... Peut-être trouverons-nous une sorte de bonheur mutuel à nous rapprocher l'un de l'autre. J'y puiserai de la consolation, car veus me paraissez bonne et bienveillante... et vous, vous trouverez peut-être en moi quelques bons épis à glaner dans le champ si dévasté de mon intelligence.

Il avait alors un chagrin profond de l'insuffisance où il se voyait pour ramener à la morale la génération de l'époque. Il avait été nommé à l'Institut, et voulut y professer comme il sentait et comme il comprenait... Mais il y avait là trop d'hommes ennemis de sa doctrine toute pure et toute sainte pour qu'il y pût parler en paix... Je l'ai entendu se plaindre de cette contrainte dans ses vastes projets pour le bonheur de ses semblables, avec une profonde amertume:

— Mon Dieu! me disait-il, combien l'homme lutte avec le bonheur pour l'empêcher d'arriver à lui!...

Sa première femme, mère de ses deux enfans, Paul et Virginie, vivait encore à cette époque. On a prétendu qu'elle était morte de chagrin, et qu'il l'avait rendue fort malheureuse!... Qu'elle soit morte de chagrin, cela se peut, parce que cela est possible... mais que Bernardin de Saint-Pierre l'ait rendue malheureuse, c'est une autre question... Je connais des particularités de sa vie, qui peuvent expliquer pourquoi Bernardin était souvent morose et sous le poids d'une grave pensée... Dupont de Nemours connaissait aussi cette histoire, et il l'a racontée devant moi comme tout ce qu'il connaît... Je savais combien non seulement sa jeunesse, mais une partie de sa vie, avait été ravagée par une de ces passions qui sont à la fois juge et bourreau...

qui nous infligent la peine et qui exécutent le supplice !... Un jour, je parlai de la Pologne devant lui, et tout aussitôt il devint pâle comme ses cheveux blancs !... Ainsi donc, pensai-je, tu souffres toujours, pauvre vieillard !... Pour ton âme de feu il n'est pas d'années qui te séparent d'un cher souvenir!... et pourtant le mépris aurait dû te guérir !...

Cette aventure est comme toutes celles où l'amour est le but et le moyen de l'intérêt. Mais il me semble que le nom de Bernardin de Saint-Pierre lui en donne un plus particulier. Je vais donc la dire telle qu'elle m'a été racontée par des témoins oculaires.

Bernardin de Saint-Pierre avait constamment été occupé à mettre en pratique une foule de théories basées la plupart, au reste, sur des utopies dont on ne peut le blâmer. Dans le nombre il en est une surtout, encore plus bizarre que les utopies ordinaires, qui, pour le dire en passant, et nullement en l'honneur de notre nature, ne sont que des enfans d'un cerveau malade. Celle de M. de Saint-Pierre consistait à fonder une république sur les bords de la mer Caspienne!... C'est un lieu comme un autre pour une république... Cependant il ne fit rien de son projet, tout en étant protégé par le fameux Munich et d'autres hommes remarquables... Mais, par malheur, il dut remettre son mémoire à Orloff, qui était alors tout-puissant à la cour de Catherine. Orloff savait à peine lire dans le commencement de son règne dans le favorisat; et puis, l'eût-il su

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> On le dit du moins lorsqu'on est de sang-froid ou lorsqu'on parle d'une chose qui vous est étrangère... mais il est de fait que les passions tiennent sous un joug trop impérieux pour que d'autres sentimens, quels qu'ils soient, puissent faire impression sur nous... Sans doute la passion est une fièvre de l'àme... et cependant, chose étrange! dans une personne noblement née, à ce délire, à cette fièvre, quelque souffrance qu'elle ait causée, il ne reste aucun souvenir pénible qui nuise à l'estime et à l'attachement... Cela se voit quelquefois chez les hommes, et je le crois toujours chez les femmes...

mieux qu'un académicien, il ne pouvait aimer un projet qui parlait de république... Ce mot-la était étranger bien plus qu'un autre à la cour de Russie... Le mémoire se perdit, et M. de Saint-Pierre, qui alors se trouvait à Moscow, où il s'était rendu, savez-vous de quel lieu? de l'île de Malte en passant par la France, la Flandre, la Hollande, que sais-je enfin? par tout ce qui pouvait allonger son chemin. C'était à Moscow, ou se faisait le couronnement de Catherine II, que son imagination délirante de poète l'avait entraîné... Il me parlait souvent d'Orloff!... de Catherine!... Son opinion sur elle était bizarre!... On voyait qu'il ne l'aimait pas, et pourtant le prestige exercé par la grande autocrate du Nord était encore lumineux autour de son souvenir!... Il convenait qu'il avait été ébloui par elle lorsqu'il baisa sa main...Il devait être bien beau à cette époque de sa vie!... Comment Catherine, dont la volonté était grandement tournée vers une belle figure, n'a-t-elle voulu produire sur M. de Saint-Pierre que de l'admiration ?... Quoi qu'il en soit, il quitta Pétersbourg et Moscow, et voyagea dans l'intérieur de la Russie, où il prit le plus profond mépris pour cette nation. Le mot si fameux, et qu'on a attribué à M. de Ségur, est de Bernardin de Saint-Pierre.

« La Russie est semblable à un beau fruit gâté avant d'être mûr!... » ...

Ge fut alors que la Pologne se souleva sourdement, et que la confédéranion de Radom annonça qu'elle voulait être une nation !... En entendant la voix de la Pologne appeler à son secours, M. de Saint-Pierre délira de joie de pouvoir lui donner son bras et ses talens '... Il laissa derrière lui Moscow et toutes ses pompes orientales, ses dômes dorés et son vieux Kremlin, Pétersboursg et ses nouvelles magnificences, et se jeta à l'instant même dans le parti du

<sup>&#</sup>x27;Il était alors ingénieur comme on le sait.. mais ne put presque jamais exercer son talent; il lui arrivait toujours quelque maihenr.

prince Radzivil... Je lui ai entendu raconter une fois une scène bien curieuse! c'était celle de son arrestation par les Russes... Il était seul avec un guide qui le menait en Lithuanie par des chemins détournés qui passaient dans les bois... ils furent arrêtés dans une maison isolée au milieu de la nuit, et lorsque non seulement la vie, la liberté de Mi de Saint-Pierre couraient grand péril, mais lorsque l'ambassadeur de France et d'Autriche étaient eux-mêmes fortement compromis... Bernardin de Saint-Pierre, voulant donner le temps à l'homme qui était avec lui de brûler des papiers qui compromettaient la sûreté et peut-être la via des deux ambassadeurs, se plaça devant la porte de la chambre où il était enfermé, et la défendit avec le courage d'un lion contre des Cosaques au nombre de plus de vingt!!... Quand il racontait cette scène avec le feu d'un noble cœur, et tout en agitant sa chevelure argentée, il était admirable!!...

Il fut sauvé par miracle!... et il put enfin arriver à Varsovie... C'était là que l'attendait la grande crise de sa destinée! L'infortuné devait y recevoir une félicité et une infortune dont le souvenir devait être aussi éternel!... comte M.....k. Elle était admirable de beauté et d'esprit, et fanatique pour la gloire de son pays... En la voyant, Bernardin de Saint-Pierre crut apercevoir une de ces belles statues antiques animées par le feu sacré!... Il l'aima avec tout l'abandon et l'ardeur de son âme brûlante... Il l'aima comme il n'avait jamais aimé, comme il n'aima plus après... car un tel amour donne et détruit la vie!... La princesse ressentit pour celui qui l'aimait avec tant d'idolâtrie une passion égale à la sienne... Ils s'aimèrent enfin avec un délire qui leur sit tout oublier. Bernardin de Saint-Pierre ne se souvint plus de ce qu'il venait offrir à la Pologne... et Marie oublia comme lui qu'elle se devait tout entière aux soins qui lui étaient confiés.... Elle aimait le monde, et mal-

gré son amour, elle y allait toujours. Bernardin l'y suivit... Il aimait la solitude; mais avec elle il la trouvait partout. car il ne voyait qu'elle... Quelqu'un qui était alors en Pologne me disait que rien ne peignait l'amour avec une ravissante poésie comme de voir ensemble ces deux êtres!... Enfin le monde s'en occupa, parce qu'il est jaloux et envieux de tout bonheur qu'il ne donne pas!... La mère de Marie vint elle-même chercher sa fille à Varsovie! Bernardin de Saint-Pierre fut accablé de ce coup, hien plus terrible pour lui que tous ceux dont l'avait frappé la fortune..., Il fit une maladie violente dans laquelle l'inflammation de son sang, le délire qui le rendait fou, contraignirent à le saigner sept fois en vingt quatre heures !... Après sa convalescence, le malheureux partit pour Berlin... Que lui était maintenant Varsovie? un lieu d'horreur et de regrets!...

Enfin son désespoir se calma sous l'action du temps, et se changea en une mélancolie profonde... Il était calme dans sa douleur, bien qu'il souffrit toujours... La plus cruelle de ses peines, disait-il à celui qui me parlait de cette aventure, était d'être privé des lettres de Marie!... Un jour enfin il en reçoit une de Pologne!... elle est de Varsovie!... il reconnaît l'écriture de Marie!... de Marie dont il ignore le sort... qui paraissait perdue pour lui!... Il ouvrit cette lettre qui lui parlait toujours cette langue d'amour qui, si long-temps, avait été pour lui et pour elle la seule dans la nature !...

e Je ne vis plus depuis qu'on m'a séparée de vous, lui écrivait-elle!... G'est une mort anticipée... je ne puis m'y résoudre... Oh! mon ami, quand serons-nous réunis!...»

En lisant cette lettre dont les lignes brûlantes trouvent une réponse dans son cœur, Bernardin de Saint-Pierre tombe à genoux et remercie Dieu! Il est toujours aimé!... plus de malheurs, plus de passé douloureux... des joies infinies dans un avenir radieux et éternel!... Il ne prend que le temps de terminer ses affaires et part pour Varsovie... il voyage nuit et jour... et arrive enfin dans la catale de la Pologne le sixième jour après celui où il avait quitté Berlin, mais le soir, un peu avant minuit. A peine fut - il descendu de voiture qu'il courut au palais de la princesse: car Marie lui disait dans sa lettre qu'elle retournait à Varsovie... Il demande à la voir!... elle est au bal!... elle conduit un quadrille, et elle est partie depuis une heure... Voilà les détails que donne un officier de la princesse à Bernardin. L'infortuné ne comprend pas encore tout le malheur qu'il peut y avoir pour lui dans ce peu de mots: la princesse est au bat!...

Il s'informe de la maison où elle est, et court aussitôt à sa demeure pour changer d'habit... Il se fait ensuite conduire au palais où il sait que doit se trouver Marie... il arrive, la cherche dans plusieurs salons, et la trouve enfin, brillante de beauté, de parure et de gatté, au milieu d'une foule qui l'enivrait d'hommages et d'encens... En l'apercevant ainsi entourée et souriant à chacun avec une douceur perfide, la belle figure 1 de Bernardin de Saint-Pierre se contracta et sa pâleur fut effrayante. Quelqu'un qui le vit en ce moment m'a dit qu'il n'avait jamais vu quelque chose de plus admirable, pour exprimer la souffrance de l'âme. que le regard déchirant qu'il laissait tomber de tout le poids d'une accusation sur cette Marie parjure qu'il venait chercher de si loin pour lui apporter le bonheur, et qui ne lui gardait qu'injures et que douleurs !... Il ne parlait pas... que lui aurait-il dit?... Enfin Marie rencontra ce regard fixé sur elle avec l'expression du reproche et pourtant de l'amour... Elle rougit faiblement... mais, sans affecter une émotion qu'elle ne ressentait plus, elle se contenta de saluer froidement celui à qui tant de fois elle avait dit qu'elle l'ai-

A On sait que Bernardin de Saint-Pierre avait été dans sa jeunesse d'une beauté remarquable.

maitd'amour... Alors Bernardin sentit au cœur comme une doeleur de mort; et, s'élançant hors de cette chambre et de cette maison fatale, il fut s'enfermer chez lui avec une ninistre pensée.

Cependant, avant de mourir, il voulut écrire à Marie!... Elle, ne plus l'aimer!... cela ne se pouvait pas!... Il écrivit.... Hélas! l'espérance vit si long-temps dans une âme passionnée qui fut heureuse et aimée!... Il écrivit.... deux heures après il avait une réponse!.. elle était non seulement d'une femme indigne d'être aimée d'un tel cœur, mais d'une femme méchante et incapable d'aimer autre chose qn'elle-même.

« Je ne vous aime plas, lui disait-elle, partez; votre séjour ici peut me compromettre... J'ai pu vouloir l'être quand je vous aimais... maintenant ce serait un tourment sans bonheur pour compensation, etc. »

Heureusement pour Bernardin que le premier effet de cette lettre fut de l'irriter... Il eut d'abord du mépris pour une telle femme, et il repartit pour Berlin ou, je crois, pour la Saxe. Cette aventure a influé sur sa vie entière... Il ne put jamais cicatriser entièrement une aussi profonde blessure, et il en fut toujours malheureux.

Au moment de sa mort, Bernardin, après avoir beaucoup souffert, avait enfin trouvé un port tranquille et retiré où il vivait en paix. Joseph Bonaparte lui avait donné ou fait avoir une pension de six mille francs; ce qui, joint à quelques autres revenus, lui forma une assez agréable existence... Il est mort dans une campagne à quelques lieues de Paris.

Sa conversation était des plus intéressantes lorsqu'il parlait de J.-J. Rousseau; il était son élève, et il avait pour son mattre le plus tendre attachement. Je lui conseillais un jour d'écrire ses conversations avec J.-J. Rousseau, et d'en faire un volume.

- ... Non, me dit-il, je ne pourrais m'y décider.
  - Eh! pourquoi cela?
- Parce qu'il me semblerait que je mettrais à l'encherachacune des pensées de mon ami, et cette idée me serait pénible...

Cet homme avait une belle âme !...

Il me recontait qu'un jour lui et Rousseau étaient allés tous deux dîner dans la campagne. C'était, je crois, à Belleville ou à Ménilmontant... J.-J. Rousseau était profondément triste ce jour-là... Il souffrait de ce mal inconnu qui le rendait malheureux sans consolation, et lui faisalt voir l'infortune là où bien souvent il aurait pu trouver le bonheur... Bernardin respectant ces momens de retraite sur lui-même... Il marchait en silence à côté de son ami, et ne parlait que pour lui répondre... le laissant ainsi à toutes ses rêveries, car lui sussi avait souffert... bien souffert let il savait que la solitude et le silence sont amis de la douleur... Ils marchaient ainsi tous deux... Quelquefois J.-J. Rousseau se baissait pour cueillirune fleur qu'il plaçait dans son herbier, pour faire ensuite la comparaison de son ordonnance avec celle de la Flore de Linné... Il avait avec lui un livre dans lequel il faisait ses observations . Tout à coup A s'arrêta... Le jour baissait... L'air était calme, le ciel pur, et l'odeur embaumée d'une soirée d'été les entourait en les enivrant!... Dans ce moment, la cloche d'un couvent tintait dans le lointain pour annoncer la prière du soir... Rousseau

J'ai possédé ce livre qui me fut donné par M. Millin; il était fort précieux, en ce que J.-J. Roussean avait fait qu'elle une feuille blanche en regard de la fenille de Linné, et sur cetts fraille blanche il écrivait avec sa belle écriture es qu'il trouveit de différent entre l'explication du Suédeis et la nature de nos environs. Ce livre, ou plutôt ce cahier, était relié avec un mauvais parchemin vert, et noué d'un mauvais cordon rouge. Lorsque je fus en Italie, après la restauration, je laissai ce livre précieux dans ma chambre à coucher; la bonne de mes fils le prit pour un méchant sivre de dépense, et en déchira les feuilles pour se faire des papillottes.

tressillit, et, s'inclinant profondément, il pria avec ferveur, laisant tomber, pour joindre ses mains, les fleurs qu'il venait de cueillir!... Lorsqu'il eut prié, il se releva, et les deux anis continuèrent leur promenade en silence. Au bout d'un moment, Rousseau dit à Bernardin de Saint-Pierre.

— J'ai souvent eu le désir, dans de pareils momens, de me faire catholique... Savez-vous pourquoi?... pour me faire moine!...

Son ami le regarda avec étonnement.

— Oui, poursuivit Rousseau, je crois qu'une solitude ainsi peuplée d'hommes servant Dieu, deit être un avent-goût du ciel!...

Bernardin secoua la tête d'un air de doute.

- Et pourquoi donc alors ne pas entrer dans notre communion, vous fonderiez un *Paraclet*, où vous auriez hientôt; plus de disciples qu'Abeilard...
  - J.-J. Rousseau sourit tristement :
- Pourquoi je n'exécute pas ce dessein? répondit-il....
  parce que, si je quittais le monde, je ne pourrais plus aimerai se comment vivre sans amour 1...

Cen'est pas ainsi que Rousseau était un méchant homme; car cette âme dévorée du besoin d'aimer et d'être aimée était bien admirable, comme possédant des trésors de tandresse.

Cette mort de Bernardin de Saint-Pierre m'a éloignée des événemens de l'époque à laquelle nous étions; elle en fest néanmoins partie; car la perte d'un tel homme est un fait important dans la vie morale d'un pays. La littérature est une de ses sources d'existence, et tout ce qui en fait partie

<sup>&#</sup>x27;Cette conversation me fut rapportée par Bernardin de Saint-Pierre l'uimême. Je ne l'ai jamais oubliée, parce que je l'écrivis le même jour. Je n'en si pas parlé plus tôt, parce que l'occasion ne s'en est pas offerte; mainte nant, cela est venu en son lieu. Je donne cette explication pour répondre d'avance à ceux qui pentraient trouver étrange que je parlanse de Rousseau en 1814 ....

est d'une grave importance aux yeux du philosophe qu' a le bon esprit de ne pas mettre toutes ses facultés dans l'absorbante pensée qui, alors, nous captivait tous... Ma raison n'a fait voir depuis que le pays, auquel je sacrifiais tout, ne me rendait plus à une égale mesure ce que mon âme lui donnait!... Mais laissons ce sujet. Les Autrichiens étaient devant Grenoble, et leur canonnade était forte. Nos malheurs continuaient à prendre chaque jour une couleur plus sombre. L'invasion s'avançait vers nous avec une si terrible régularité, avec une si parfaite ordonnance, que rien ne paraissait devoir empêcher son résultat. Les Autrichiens pénétraient en Dauphiné, et les Anglais et les Espagnols par les Pyrénées. Jusque-là le Nord avait seul fixé notre attention; mais maintenant le torrent gagnait de toutes parts.

Voici un trait qui peint merveilleusement l'esprit de notre nation... Est-ce du courage? Je n'en sais rien. Je n'aime pas le courage qui plaisante; et M. de Champcenetz, demandant au tribunal révolutionnaire si l'on peut se faire remplacer ici, pour vingt-quatre heures seulement, comme à la garde nationale, me paraît moins grand dans la charrette du supplice que le soldat priant Dieu au moment de paraître devant lui.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Le général Custine: sa mort fut peut-être, avec sa défense, la plus belle de toute la révolution. Il était là devant ces monstres avides de sang comme un homme qui connaît son sort, et veut épargner un crime à ses concitoyens. Il avait des cartes, des plans, et il expliquait à ces hommes ignorans comment il n'avait pas pu trahir. Mais l'innocence ou la culpabilité n'étaient rien pour ces hommes cruels; c'était du sang qu'ils voulaient l c'était une tête noble de moins!... On sait que son principal accusateur était un tailleur de Strashourg, qui prétendait lui avoir facilité la prise d'Erbreistein moyennant 12,000 fr. Erbreistein est, comme on le sait, la forteresse la plus imprenable qui existe; elle se défend merveilleusement avec 500 hommes, et il y en avait 2,000. Le général Custine sourit avec calme à cette stupide accusation de l'ingénieur d'établi, et répondit par une autre histoire à cetts accusation.

Il y a un an, dit-il à ses juges, que j'eus un grand tort envers la républi-

Lorsque le cardinal m'annonça la mort de Bernardin de Saint-Pierre, on voit, d'après ce que j'ai dit de mes anciennes relations avec lui, combien je devais en être frappée.

- En vérité, lui dis-je, je remarque que depuis bien peu de temps vous m'avez annoncé deux morts bien célèbres pour notre époque : celle de l'abbé Delille et celle de Bernardin de Saint-Pierre.
- C'est vrai, dit le cardinal en s'arrêtant tout pensif; et comme il se dirigeait vers la porte, il revint à moi, et me prenant par la main:

Je voudrais bien savoir qui vous annoncera la mienne?... voyons... cherchons bien... Millin!... non...

que, à qui je m'accuse, moi, d'avoir coûté 40,000 fr. Un homme vint et me proposa de me livrer Mayence, si je lui donnais cette somme. J'ens la folie de croire quelque puissance à cet homme. La proposition n'eût-elle épargné que la vie même de quelques ennemis, je devais l'écouter; car notre devoir, à nons, ce n'est pas de tuer, c'est d'amener les choses au point de faire la paix\*. J'écoutai donc ce monsieur: ses paroles avaient une couleur de vérité. Je lui donnai les 40,000 fr.: je ne l'ai jamais revu. Il est plus que probable que l'honnête homme que voilà eût fait de même, et que les 12,000 fr. eussent encore été perdus.

La conduite de M. de Custine înt constamment belle, noble et courageuse. A côté de lui était sa belle-fille \*\*, ce modèle de perfections, et dont la sublime attitude semblait une égide à l'aïeul de son jeune fils, encore tout petit enfant, et au moment de devenir orphelin; car son père aussi était menacé de la hache révolutionnaire, et sa mère, qui avait le noble courage de défendre ce qu'elle aimait, devenait dès lors proscrite et dévouée, elle aussi, à la mort... Et voilà pourtant le temps que quelques journaux ont osé nous vanter les.

<sup>\*</sup> Ce mot est sublime!... On se garda bien de le mettre dans aucun journal, la famille de M. de Custine l'ignorait elle-même. Il m'a été rapporté par un témoin de cette scène affreuse... on sait comment il prit Mayence!... Ce fait est un des plus remarquables de nos guerres...

<sup>\*\*</sup> Mademoiselle de Sabran; c'était une femme éminemment supérieure. Coux qui l'ont connue savent qu'elle était aussi bonne que spirituelle, et douée de talens et de charmes attrayans. — Elle était aussi remarquablement belle. — Elle est mère de M. le marquis de Custine, auteur du beau roman: Le Monde comme il est ?

Chervel!... M. de Talleyrand!... oui, ma foi... M. de Talleyrand.

— Mais quelle folie! lui dis-je; votre éminence se poste mieux que moi, et bien certainement elle me survivra.

Il secoua lentement la tête... Son esprit profond et penseur voyait bien loin dans le drame qui se jouait devant nous... Il avait la pensée que l'existence de cet empire ne serait pas longue, et il me le dit avec un accent navré... Il aimait l'empereur...

Enfin, reprit-il après un moment de silence pénible, je voudrais bien savoir qui vous annoncera ma mort...

Ce fut un postillon de Viterbe!...

Lettres-patentes conférant la régence de l'empire à Marie-Louise. - Méssance. - Enregistrement. - Décision du grand-juge, ministre de la justice. -Le grand-juge et le parlementaire, anecdote. — L'Honnéte Cosaque. — Les officiers de Blucher à Oulchy-le-Château. - Incendie, pillage. - Ordre du jour du général Hullin. - Nouvelles rassurantes. - Méry-sur-Seine. - M. Texier Olivier, pair de France, - Mort du colonel Morin, - Bataille de Montmirail. - Relation d'un mettre de poste sur les événemens de Château Thierry, - Assassinat du guide Lejeune. - Faux rapports. - Saint-Dizier. - Revue au Carronsel. - Présentation des drapeaux. - Consommé!... - Les fins de non-recevoir du président de la cour impériale de Grenoble. — Théâtres.

En quittant Paris, dans ses précédentes campagnes, l'empereur avait laissé la régence à l'impératrice; mais jamais l'empire ne s'était trouvé dans une crise aussi importante dans ses résultats. Aussi les lettres-patentes qui conférèrent la régence à Marie-Louise sont-elles fort différentes dans leur teneur de toutes celles données jusque-là. Je vais les rapporter ici.

- « NAPOLEON, par la grâce Dieu et les constitutions, em
  - pereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la con-
  - » fédération du Rhin, médiateur de la confédération
  - » Suisse, etc., etc. A tous ceux qui ces présentes ver-
  - » ront, salut, etc., etc.
  - » Voulant donner à notre bien aimée épouse, impéra-
- trice et reine, Marie-Louise, des marques de la con-
- fiance que nous avons en elle, attendu que nous sommes

» dans l'intention d'aller nous mettre incessamment à la » tête de nos armées, pour délivrer notre territoire de 'a » présence de nos ennemis, nous avons résolu de conférer, » comme nous conférons par ces présentes, à notre bien » aimée épouse, impératrice et reine, le titre de régente, » pour en exercer les fonctions en conformité de nos inten-, tions et de nos ordres, tels que nous les aurons fait tran-» scrire sur le livre d'État. Entendant qu'il soit donné » connaissance aux princes, grands dignitaires et à nos ministres, desdits ordres et instructions; et qu'en aucun cas, » l'impératrice ne puisse s'écarter de leur teneur, dans » l'exercice et les fonctions de régente; voulons que l'im-» pératrice-régente préside, en notre nom, le sénat, le conseil des ministres, le conseil d'état et le conseil privé, » notamment pour l'examen des recours en grâce, sur les-» quels nous l'autorisons à prononcer, après avoir entendu » les membres dudit conseil privé. Toutefois notre inten-» tion n'est point que, par suite de la présidence conférée à » l'impératrice-régente, elle puisse autoriser, par sa signa-» ture, la présentation d'aucun sénatus-consulte, ou procla-» mer aucune loi de l'État, nous résérant à cet égard au » contenu des ordres et instructions mentionnés ci-» dessus.

## » NAPOLÉON. »

Il est remarquable de voir quelle méfiance régnait dans cette marque de confiance! Il est visible que l'empereur craignait les événemens qui pouvaient arriver, et les suites du rapprochement entre l'empereur d'Autriche et l'impératrice Marie-Louise!... Cette même méfiance devait plus tard lui être funeste à lui-même...

Ces lettres-patentes furent présentées à la cour impériale, à toutes les chambres assemblées, et en robes rouges, par M. le procureur-général, qui fit un discours comme il les savait faire, et cette fois plus éloquent encore. La cour ordanna que les lettres-patentes seraient enregistrées, et donna acte de son réquisitoire au procureur-général.

Dans le même temps, le grand-juge, qui était alors M. Molé, faisait aussi un acte qui devait consolider l'opinion de la France et de l'Europe entière sur Murat. Voic cette pièce, telle qu'elle fut alors publiée:

- Nous, comte Molé, grand-juge et ministre de la justice, officier de la Légion-d'Honneur et grand-cordon de l'ordre de la Réunion.
- Nu la lettre à nous adressée, le 17 février 1814, par M. le duc de Vicence, ministre des relations extérieures, et par laquelle il nous informe, d'après les ordres de S. M. l'empereur et roi, que le roi de Naples a déclaré la guerre à la France, et que l'intentiou de S. M. I. et R. est que nous rappelions, par une déclaration formelle et conforme aux lois existantes, tous les Français qui se trouvent au service civil ou militaire du gouvernement napolitain;
- > Vu le titre II du décret impérial du 6 avril 1809, et les articles 17 et 18 de celui du 26 août 1811;
- Déclarons que tous les Français qui se trouvent, avec ou sans l'autorisation de S. M., au service de S. M.
- le roi de Naples, doivent rentrer sur le territoire de
- l'empire dans le délai de trois mois, à partir du 17 février
- 1814, et qu'ils sont tenus d'y justifier de leur retour
- dans les formes prescrites par les lois. Faute de quoi, et
- » après l'expiration de ce délai, les contrevenans seront » dénoncés et poursuivis par les agens du ministère public,
- conformément aux dispositions du décret impérial du
  - 6 avril 180g.
    - Fait à Paris, en notre hôtel, le 22 février 1814.
      - » Comte Molk. »

C'est un homme de beaucoup d'esprit, M. Molé... Il a surtout une charmante causerie, ce qui est, selon moi,

l'esprit le plus aimable du monde, et qui double de prin lorsqu'il est joint à un talent supérieur... Je ne sais si j'a raconté une anecdote à laquelle il donna lieu, à la même époque où il fulminait comme grand-juge une bulle d'ex communication contre les Français de Naples... L'empe reur n'avait pas encore quitté Paris. C'était, je crois, au mois de décembre 1813 ou au mois de janvier 1814... Or se réunissait chez l'impératrice, comme l'hiver précédent. et là on s'amusait comme on pouvait. Or, dans l'une de ces soirées, l'empereur avisa une fort jolie semme, petite, gracieuse, qui est peut-être fort spirituelle; mais comme je ne l'ai pas entendue parler, je n'en puis répondre... L'empereur s'approcha d'elle, et lui fit un compliment sur la conduite que venait de tenir son mari, qui de son plein mouvement avait désendu une petite ville du Nord avec beaucoup de courage.

— Comment! dit l'empereur, il s'est conduit comme un vrai soldat!... il n'a pas même voulu recevoir un parlementaire...

La jolie petite gracieuse femme ouvrit de grands yeux, et regarda l'empereur d'un air si étonné, qu'il ne put s'empêcher de sourire...

---Un parlementaire! répéta doucement la jeune femme.. un parlementaire !...

— Oui, oui, dit l'empereur, souriant toujours, un parlementaire... mais ce parlementaire-là, ce n'est pas un grandjuge!...

Or, à cette époque de sa vie, M. Molé était fort occupé de la personne dont il est question... Cette personne, peu accoutumée aux expressions de guerre, ne comprit pas d'abord le mot parlementaire. L'empereur le vit aussitôt, et lui dit: — Ce n'est pas un grand-juge... car il était visible pour lui qu'elle n'avait, en vraie femme, compris que ce qui avait rapport à celui qu'elle aimait...

Une des singularités les plus remarquables de cette époque, c'est la physionomie de Paris pendant cet hiver de 1814. Oa donnait des bals masqués; les bals particuliers allaient aussiassez vivement, et cependant des nouvelles désastreuses arrivaient chaque jour et nous mettaient en deuil. On donnait au Théatre Français le Malade imaginaire, et toute la troupe arrivait à la cérémonie, comme cela était d'usage, et les sigures tristes des acteurs contrastaient avec le burlesque de la scène... C'était bien la peinture de notre caractère, tout à la fois impressionnable et léger... On donnait au Vaudeville l'honnête Cosaque, et le lendemain les mêmes acteurs jouaient une pièce en l'honneur de Jeanne d'Arc!... Oh! nous sommes de drôles de gens!...

Nous avons si peu de raisonnement, que l'on mettait dans un journal les horreurs commises à vingt lieues de Paris par les troupes ennemies, et le lendemain il paraissait un ordre du jour du commandant de la Ire division militaire, publiant les excès de nos propres soldats logés chez les habitans... Ainsi, nous lisions que le général Blücher, s'étant retiré sur Château-Thierry, après la bataille de Champaubert, et se trouvant chassé de Château-Thierry, se réfugia à Oulchy-le-Château. Le général en chef, avec un état-major de trente officiers, s'adressa à M. Pille, maire d'Oulchy-le-Château, pour avoir des vivres, et particulièrement à souper pour le général en chef... M. Pille ordonna sur-le-champ que l'on servit à l'instant le général en chef et les officiers et les soldats... Mais la chose n'allait pas assez vite à leur gré, probablement; car ils brisèrent les portes, descendirent dans les caves, pillèrent tout ce qu'ils purent trouver avec une furie sans exemple... puisqu'on leur donnait ce qu'ils voulaient...

Après le souper, le général en chef ordonna ou permit le pillage, ce qui revient exactement au même, et il fut exécuté à la lueur de l'incendie!... La relation de ces horreurs fait mal à l'âme, malgré les années qui se sont écoulées depuis nos désastres... Eh! qu'importe, en effet, le temps, pour que les souvenirs soient moins saignans?... La jeune file qui vit alors brûler le toit parternel, doit, au contraire, ranimer incessamment, dans le souvenir de sa pensée, les horreurs commises sous ses yeux, pour instruire ses enfans, maintenant qu'elle est mère de famille, et leur répéter quelle conduite ils doivent tenir si jamais l'étranger osait passer la frontière de France!...

Le malheureux M. Pille, maire d'Oulchy-le-Château, effrayé par les cris, la vue des flammes de sa propre maison, se sauva dans les bois, cherchant à fuir ces hommes qui massacraient et pillaient au nom de la paix... Il fut repris par les soldats ennemis... dépouillé de tout... battu et même blessé. On le jeta à terre, et deux hommes auxquels le nom d'officiers ne peut appartenir, lui mirent le pistolet sur le front, avec menaces de la mort, s'il ne découvrait son argent caché... Le malheureux n'échappa à la mort que par une sorte de miracle... Il gagna un chemin détourné, et fut passer la nuit dans une carrière abandonnée... mais entièrement nu et meurtri, blessé et tremblant de frayeur... Un ami de M. Pille, que je connais particulièrement, m'a assuré que la perte qu'il avait éprouvée excédait de beaucoup quarante mille francs!...

Eh bien! à côté de cela, on voyait un ordre du jour du général Hullin, qui annonçait qu'il punirait sévèrement les soldats français qui pillaient les habitans... les vaguemestres qui ne rentraient pas à leurs corps, ainsi que les sous-officiers qui refusaient d'obéir...

Ceci était absurde. Comment! on présentait à l'esprit déjà troublé des habitans des campagnes, les ennemis brûlant et saccageant leurs maisons, et puis vous leur dites en même temps que les soldats français ne les traitent pas mieux!... Le résultat de leurs délibérations sera de fuir dans les bois, dans les montagnes, là où ils pourront fuir en emportant leurs vivres et tout ce qu'ils auront de quelque

valeur ou de quelque utilité... On perdait la tête de toutes parts.

Vers la fin de février, je reçus du quartier-général impérial des nouvelles qui paraissaient réellement bonnes. Je dis réellement, parce qu'il ne faut pas s'en rappporter à nos journaux, qui disaient, par exemple, que le général Boyer poursuivait les débris de l'armée de Blücher; de Sacken et d'York, et que, les ayant attaqués à Méry, il les avait entièrement culbutés!... Voilà, du moins, ce qu'on disait dans les journaux, et ce que, du reste, le général Boyer est fort capable de faire. Les débris des armées de Blücher, de Sacken et d'York ne se culbutaient pas avec une et même deux divisions... Ce que je sais très-bien, par une personne que je connais, et qui habitait alors une terre près de cette même ville de Méry, c'est que l'ennemi fut bien poursuivi... Mais . dans sa colère, il mit le feu à la ville, et ce feu fut tellement violent, que nous ne pûmes la traverser, pour le rejoindre !... et c'est à de telles clartés... à des lueurs aussi sinistres, que nous voyions s'avancer vers nous le malheur et l'esclavage!..

Les nouvelles dont je parlais plus haut, et que je reçus vers la fin de février, m'annonçaient que Troyes était délivrée, et qu'on parlait d'une suspension d'armes; que M. de Flahaut devait négocier avec un aide-de-camp de l'empereur d'Autriche, M. de Schouvaloff, aide-de-camp de l'empereur de Russie, et M. le général de Rauch peur la Prusse. Ces messieurs s'étaient, disait-on, réunis à Lusigny, pour y traiter de cette suspension d'armes... C'était une chose d'espérance... mais l'horizon était si noir et si froid, qu'une seule espérance ne pouvait adoucir le mal présent, qui donnait une inquiétude d'autant plus effrayante que rien ne la compensait...

Des Mémoires contemporains sont principalement destinés à retracer le souvenir des personnages dont le nom a figuré dans une époque remarquable... Or je vois dans le rappet Thierry, lorsqu'il y entra le 8 février... Cette peinture est tellement révoltante, que je pourrais la répéter ici entièrement pour perpétuer un souvenir de haine et de vengeance!... Mais ce qui suit suffira bien encore!... Voici an fait qui concerne la Prusse plus particulièrement.

.... « Dans leur retraite (dit le mattre de poste), un prince de Prusse, tout jeune homme encore, ayant établi son quartier-général chez moi, y commanda son diner; tandis qu'on le préparsit, il apprit que l'armée prussienne était battue... Alors il voulut partir; mais, ne voulant pas laisser son diner derrière lui, il commanda à ses officiers de tout emporter avec eux. Cet ordre fut exécuté plus que littéralement... Tout ce que put contenir le fourgon du prince fut enlevé!... » Déjà le matin et la veille le malheureux maître de poste s'était vu dépouillé de toute sa fortune , ce dernier jour l'acheva; mais ce même jour fut celui d'un affreux malheur pour une famille infortunée que la cruauté prussienne devait frapper plus fortement encore!

« Au moment de partir, les officiers du prince lui firent observer qu'il ne connaissait pas le chemin de Reims par la traverse, et que pour s'y rendre il lui fallait un guide... Il demanda un postillon, et avisant un homme qui en portait l'uniforme, il lui demanda de le suivre, et surtout d'être fidèle conducteur... Ce malheureux avait en ce moment comme une sorte de vertige... depuis la veille au soir il ignorait ce qu'étaient devenus sa femme et ses enfans...

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Les Prussiens lui prirent seize chevaux... tous ses harnais... trente mille bottes de foin... onze muids d'avoine en grains... dix-sept muids de blé.., quatre mille gerbes de blé... mille gerbes de seigle... trois mille gerbes d'avoine... soixante-ouze moutons... trente-deux moutons salés... six cents livres de porc salé... deux cent soixante volailles... une immense quantité de provisions d'hiver... deux mille bouteilles de vin... soixante-deux pièces de vin... <sup>‡</sup>ous ses habits... deux cent cinquante napoléons en or... toute son argente
<sup>‡</sup>ie, et même sa batterie de cuisine l...

Dans l'effroi causé par la bataille qui se livrait dans la ville même, la mère avait emmené ses enfans, et tous s'étaient sauvés dans les bois: depuis vingt-deux heures le pauvre père n'en avait aucune nouvelle... Il était presque insensé d'inquiétude... On demanda au prince de ne pas emmener cet homme... mais tous les autres étaient absens, il fallut qu'il marchât... La femme du maître de poste supplia qu'on l'en exemptât; elle ne put rien obtenir... Seulement le prince donna sa parole d'honneur que cet homme, appelé Lejeune, serait renvoyé lorsqu'il l'aurait conduit à une demi-lieue... Ils l'emmenèrent... Le malheureux, n'ayant pour ainsi dire pas sa tête, les conduisait sans aucune apparence de sécurité pour eux... Son air égaré leur fit croire à la trahison, tandis que cet homme n'était que malheureux... Arrivés près de Bezu-Saint-Germain, ils le questionnèrent sur la route qu'il leur faisait prendre : c'était la bonne ; mais l'infortuné ne pensait qu'à ses enfans, à sa femme, peut-être égorgés !...et il leur répondit par des imprécations !... Ils se crurent trahis, et, tombant sur leur malheureux guide à coups de sabre et de crosse de fusil, ils LE TUÈRENT SUR LA PLACE même où il leur avait parlé; puis, ayant dépouillé son cadavre, ils le laissèrent ainsi entièrement nu sur la lisière du bois.

C'était dans ce même bois que sa femme et ses enfans avaient trouvé un asile la nuit précédente... Lorsque le jour se leva, la pauvre famille proscrite, n'entendant plus le bruit de la fusillade, se hasarda de sortir de sa retraite pour retourner à Château-Thierry... La mère franchit la première l'enceinte protectrice du bois. Mais aux premières lueurs du jour elle recula devant un cadavre étendu devant elle et tout maculé de sang... Puis le jour devint plus vif... elle put reconnaître les traits du mort qui était là, presqu'à ses pieds!... et elle reconnut son man... le père de ses pauvres petits enfans qui étaient là, tout près d'elle, et pou-

vaient savoir qu'ils étaient orphelins, en laissant tomber leur regard sur le plus affreux spectacle.

Dans quel pays avons-nous fait de pareilles horreurs ?...

» Le même soir de cette retraite, disait toujours le mattre de poste de Château-Thierry, un général qui paraissait commander en chef vint chez lui, et lui signifia qu'il eût à se préparer à le conduire à Reims... Le pauvre M. Souliac, qui avait encore devant les yeux le sort de son postillon, ne parut pas empressé de profiter de l'honneur que le général prussien voulait lui faire... Le général lui dit avec colère qu'il voulait qu'il marchât, et qu'il marchenait!... Le maitre de poste comprit alors qu'il ne pouvait se sauver que par la ruse : il dit au général qu'il partirait avec lui, mais que, pour être meilleur guide, il allait prendre une carte du département... Le général, qui, heureusement pour lui, était aussi stupide que féroce, le laissa sortir pour aller chercher sa carte... Le maître de poste escalada le mur de son jardin et se sauva; il demeura caché jusqu'au soir, et ne reparut qu'après le départ de ces hommes, qui avaient certes plus de cruauté que les sauvages de l'Amérique n'en auraient envers nous!... Ils avaient livré la ville au pillage... Il dura presque un jour! Ils ne l'avaient accorde que pour deux heures, disaient quelques chefs... il en dara vingtquatre!!.., Pendant ce pillage, toutes les horreurs furent commises... L'assassinat, la violence, Tout fut permis...

Cette lettre, telle que je viens de la rapporter, a été écrite, comme je l'ai dit, par M. Soulisc, mattre de poste de Château-Thierry... Le comte de Lavalette me l'apporta et j'en ai pris une copie sur l'original...

L'empereur avait, pendant ce temps, des succès, et battait partiellement les armées alliées... mais, comme je l'ai déjà observé, à quoi cela servait-il?... à lui faire mieux connaître que tout le reste qu'il était perdu, puisque la gloire n'appelait plus sous les drapeaux... et puis, à cette époque, déjà la trahison avait fait de rapides progrès. Des villes

entières avaient le drapeau blanc caché dans une maison, n'attendant plus que le moment pour le lever au cri de Vive le roi! Comment le duc de Rovigo , qui n'était pas un traître, et qui aimait vraiment l'empereur, n'a-t-il pas été instruit de l'état véritable de la France à cette époque? Toulouse, Bordeaux, une grande partie du Midi, dont le commerce était en soussrance par le sait sous de la guerre, désiraient un changement, dans l'espoir qu'il amenerait la paix... en mettant même à part l'amour des Bourbons.

Croirait-on enfin que l'empereur sut frappé de la fatalité au point d'avoir de faux rapports sur la marche de l'armée ennemie!... lui étant en France!... et les alliés ne marchant qu'avec une crainte de circonspection vraiment remarquable pour des gens que leur nombre devait rassurer... Ce sut cependant ce qui causa la perte de Paris...

Après l'affaire de Saint-Dizier, l'empereur voulut faire une diversion, attirer toute l'armée ennemie, livrer une bataille décisive et délivrer ainsi Paris...Des avis qui, plus tard, furent reconnus pour être faux, soit avec intention, soit innecemment, le firent se porter avec ses forces ses devant du conps de Weizingerode, fort seulement de dix mille hommes, et simplement de cavalerie!... Derrière lui pas un hamme d'infenterie! pas d'armée enfin!... Les allées, les vonues pour cette apération avaient fait perdre quatre jours à Napoléon... Cette perte fut irréparable.

Au moment de dire adieu pour toujours à nos jours de gloire, il me faut revenir sur un souvenir sui est assez im portant pour trouver place dans ces Mémoires. Je veux parler des derniers drapeaux pris par l'empereur sur l'ennemi et engoyés par lui à Paris; ce fot une cérémonie bien remarquable et dont l'impression est encore sensible pour moi ainsi que pour les personnes de mon âge et de mon opfnion... J'étais avec mon frère, et jamais je n'oublierai ce que je ressentis...

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C'est que le duc de Ravige était un homme inhabile comme ministre.

nationaux présentèrent les armes.... Ce moment fut électrique, et un cri général de vive l'empereur! fit encore une fois retentir les murailles des Tuileries...

Le ministre de la guerre se rendit d'abord dans la salle du conseil d'état, où il fut reçu par un maître des cérémonies; puis ensuite il fut conduit dans le salon de la Paix, où l'attendait le comte de Ségur comme grand-mastre des cérémonies; il l'introduisit alors dans la salle du Trôns, où était l'impératrice entourée de son service erdinaire et extraordinaire, des princes, des grands dignitaires, des ministres, et des grands-officiers de l'empire, de toute cette pompe impériale ensin qui jetait une dernière lueur!... Le duc de Feltre (car c'était lui qui était alors notre ministre de la guerre) prononça le discours suivant, que j'ai conscivé, et qui peut servir de pendant à des proclamations et des discours du même genre.

## i , a Madame , i

- » De nouveaux ordres de l'empereur m'amenent aux pieds de Votre Majesté pour y déposer de nouveaux trophées enlevés aux ennemis de la France.
- Martel dans les plaines de Tours et de Poitiers, la capitale de la France ne sut parée que des dépouilles d'une seule nation. Aujourd'hui, madame, que des dangers non moins grands que ceux dont la France sut alors menacée ont fait nattre des succès plus importants et plus difficiles à obtenir, votre auguste époux vous fait hommage des drapeaux pris sur les trois grandes puissances de l'Europe.
- » Puisqu'une avengte haine a soulevé contre nous tant de nations, celles même que la France avait replacées dans l'in-

<sup>1</sup> Tonjours les ¡Sarrasins !... tonjours Charles-Murtel en Charlesinegue...
C'était en vérité comme un vertige !...

dépendance, et pour lesquelles elle a fait de si grands sacrifices, ne peut-ou pas dire que ces drapeaux sont conquis sur l'Europe entière?...

Lorsque nos enuemis, n'écoutant que les conseils de la vengeance, au mépris des règles ordinaires de la guerre, se sont décidés à pénétrer dans cet empire, en laissant derrière eux la vaste enceinte des places fortes qui les enveloppent de toutes parts; lorsqu'ils ont voulu, par une manœuvre téméraire, s'emparer de la capitale, sans songer aux moyens d'effectuer leur retraite au milieu d'une population que leur conduite a exaspérée, comment n'ont-ils pas été arrêtés dans cette entreprise gigantesque, par la connaissance du génie, des talens et du caractère de, l'empereur?... En peu de jours ils ont appris quelle était la fausseté de leurs calculs... les opérations rapides et hardies qui viennent de déjouer leurs desseins ont rappelé à tous les esprits les glorieux souvenirs des mémorables campagnes d'Italie en l'an v, et de celles qui les ont suivies '.

C'est contre l'élite des troupes coalisées contre nous, aux batailles de Montmirail, Vauchamps et Montereau, qu'ont été pris les dix drapeaux que j'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté, de la part de l'empereur.

» Ces gages de la valeur française sont pour nous le présage de nouveaux et plus grands succès encore, si l'obstination des ennemis prolonge la guerre. Cette noble espérance est dans le cœur de tous les Français... Vous la partagez, madame, vous qui, toujours confiaute dans le génie de votre auguste époux, dans les efforts et l'amour de la nation, avez continué à montrer dans toutes les circonstances de cette guerre na fermeté d'âme et des vertus dignes de l'admiration de l'Europe et de la posténité.»

<sup>1</sup> M. de Feltre doit se rappeler en effet ses premières campagnes d'Italie, oar il était accrédité près du général Bonaparte par le Directoire, et de quelle manière

On voit que l'éloquence n'était pas le plus fort côté de l'esprit du général Clarke, comte d'Hunebourg, duc de Feltre, et enfin maréchal de France!

L'esprit est, dit-on, comme le cœur; il ne produit pas seul; l'impératrice le prouva bien par sa réponse. La voici dans la pureté du texte:

- «Monsieur le duc de Feltre, ministre de la guerre, je vois avec une vive émotion ces trophées que vous me présentez par les ordres de l'empereur, mon auguste éponx.
- » Ils sont à mes yeux des gages du salut de la patrie. Qu'à leur aspect tous les Français se lèvent en armes!... qu'ils se pressent autour de leur monarque, de leur père!... leur courage, guidé par son génie, aura bientôt consommé la délivrance de notre-territoire. »

Est-ce que ce n'est pas là une gageure entre l'épouse perfide qui devait un mois plus tard délaisser le malheur, et le ministre infidèle?... En vérité on croirait qu'à l'envi ils jettent du ridicule sur le dernier rayon de notre gloire!

Après cette audience, tout à la fois solemelle malgré ceux qui y mettaient obstacle, et si triste par les comparaisons qu'on ne pouvait s'empêcher de faire, les drapeaux furent portés aux Invalides, et remis à ce même maréchal Serrurier que Napoléon traita avec une bonté sévère, lorsqu'un an plus tard il trouva son hôtel des Invalides désert et abandonné par ses vieux frères d'armes d'Egypte et l'Italie.

Les dix drapeaux étaient composés d'un soulement pour l'Autriche... quatre pour la Prusse, cinq pour la Russie... ils avaient été apportés à Paris par le baron de Mortemart, officier d'ordonnance de l'empereur.

Dans le même moment, l'empereur faisait voir que les liens de faveur n'étaient rien pour lui. Mole baron Caffarelli, préfet du département de l'Aube, se conduisit avec peu de patriotisme, en quittant son poste au moment ou les Cosaques envahissaient son département... L'empereur le destitua par décret impérial daté du quartier-général de Troyes!...

Ce même décret faisait faire de tristes réflexions... il nommaitpour remplacer M. Caffarelli, au département de l'Aube, M. Ræderer, qui alors était préfet de Trassmène!... Hélas! c'était naguère un sujet d'orgueil, que cette immense étendue de pays, et maintenant!...

Tout le monde, au reste, n'était pas troublé par l'arrivée de l'ennemi comme le baron Caffarelli... voici un trait qui mérite non seulement d'être rapporté, mais d'être conservé dans la mémoire d'un cœur français.

L'ennemi avait marché, comme on le sait, sur Grenoble...
au moment où l'attaque était la plus vive... au moment où
elle tonnait le plus fortement, la cour impériale de Grenoble
se trouvait assemblée. Un avocat qui plaidait dans ce même
instant fut fort troublé par la canonnade, et s'interrompit...

- Eh bien! monsieur, dit le président, qu'avez-vous donc?... Ceci est un incident contre lequel nous avons des fins de non-recevoir.

Je perdis encore cette même année un ami et un compagnon d'armes de Junot, c'était le général Reignier. C'était un homme d'une haute capacité militaire, et d'un esprit à lui tout-à-fait remarquable; il avait de l'ironie et du
dédain dans sa pensée et dans sa parole; ce dédain se voyait
dans sa physionomie et dans son sourire presque sardonique. Il avait commandé en chef le deuxième corps, lors de
la campagne de Portugal dirigée par Masséna. L'empereur
en faisait grand cas... Il mournt à Paris vers la fin de février, en 1814, d'une fièvre putride et catarrhale; il laissa
veuve, avec un enfant, une toute jeune femme qu'il avait
éponsée peu de temps avant, mademoiselle de Chambaudoin.

Les mémoires contemporains sont destinés à rappeler tous les souvenirs; it en est pour moi d'une sincère et tendre amitié que je regarde comme sacrés... ce sont ceux qui tienheit à des amis dont la gleire non seulement peut donner de l'orgueil, mais parter à l'ame... Je yeux

dire que les camps n'étaient pas les seuls lieux qui renfermassent des amis pour moi... Avant le moment qui me rendit moi-même artiste, j'aimais avec passion les arts et tout ce qui venait d'eux. Les artistes avaient en moi une amie, et toujours il y avait au foyer hospitalier une place pour celui qui n'était pas heureux, et dans mon salon un auditoire pour l'admirer quand il avait du talent; mais, à bien dire, je ne les admettais que lorsqu'ils en avaient. Paër, Crescentini, Garat, mademoiselle Duchamp, Steibett, Duhek, Nadermann, Libon, Duvernoy, Drouet, me composaient un concert assez remarquable lorsque je voulais faire de la musique... mais un homme qui était parfait pour tenir le piano, accompagner, faire de la musique enfin, c'était Nicolo Isouard... Il passait sa vie chez moi, et son Médecin turc, Joconde, plusieurs de ses opéras ont été composés presque dans mon salon ou chez moi à la campagne. Nicolo avait de l'esprit, des connaissances, et possédait un de ces talens qu'on aime à trouver et qui charment; il n'avait aucune voix, mais il chantait à ravir tous ses opéras... j'avais beaucoup d'amitié pour lui, il était lié intimement avec Albert, qui me l'avait recommandé. C'était un titre auprès de moi; mais ensuite il s'était fait aimer pour ses bonnes qualités si sociables; il était fort original, et l'homme le plus artiste que j'aie jamais connu... Il donna à cette même époque de 1814 un opéra qui sera toujours charmant, c'est Joconde... Il y a dens Joconde une gaîté, une verve, an sentiment qui vous électrisent; on chantera deviours en sortant d'une représentation de Joconde :

J'ai long-temps parcouru le monde, etc.

et le duo d'Edile et de Mathilde... C'est du chant... Il y a de d'harmonie et de la mélodie tout à la fois; que veut-on de plus?

La première représentation de Joconde ent heaucoup de peine à réussir; soit que les acteurs, s'entendissent

pas bien entre eux, soit qu'il y eût dans le foyer dramatique de Feydeau de vives inquiétudes comme partout, il est de fait que cette représentation, qui au fait
ent lieu dans les premiers jours de mars ou les derniers
de février, fut froide et presque languissante. C'étaient
cependant tous les meilleurs acteurs: Martin et Gavaudan
jouaient les deux coureurs d'aventures admirablement, et
madame Gavaudan était ravissante dans le rôle de Jeannette... Quelle charmante actrice!... voilà comme il faut
jouer l'opéra-comique... je n'ai jamais vu une si charmante
personne, et plus vive, et plus accorte sur la scène... o'est
une actrice qui jamais ne sera remplacée.

Nicolo était d'une opinion politique tout à fait bizarre. Je ne puis le comparer à rien, et pourtant il n'était pas versatile dans ses sentimens... Je dirai plus tard, en 1815, une anecdote sur lui qui le peint à merveille ainsi que M. de Sé......

En parlant de Geoffroy dans les pages précédentes, je ne sais plus si j'ai dit qu'il était de l'école de Fréron; il écrivit d'abord dans ce journal; il avait été professeur au collège Louis-le-Grand, et travailla ensuite au journal de l'abbé Royou. Il a laissé une traduction de Théocrite, des Commentaires sur les deux Racine, et une tragédie, probablement fort mauvaise, intitalée la Mort de Outon d'Utique.

100 at 11 at 15

## CHAPITRE IV.

Prières de quarante heures. — Regrets du cardinal Maury. — Le haubert et le sabre. — Qui a inventé la poudre à canon. — Le général Boyer à Méry-sur-Seine. — Mascarade de conscrits. — La noblesse. — Les Bourbons reviendront. — Ne rendez jamais aux hommes ce qu'ils ont perdu ; car ils s'en serviront contre vous. — Le duc d'Angoulème à Bordeaux. — Avant-garde. — Traité de Chaumont. — Vaillance. — L'obuse. — Ferdinand VII retourne en Espagne. — Murat. — Défections. — Conseil de régence. — M. de Girardin. — Le Méphistophélès de la France. — Egoïste. — Fable de M. Arnault. — Anecdote sur un chat, — Ce que le cardinal Maury pensait de Louis XVIII. — M. du Cayla.

Maintenant il faut dire adieu à tout ce qui rappelle même imparfaitement la joie et la sociabilité... Tout devient triste et même lugubre, et l'écho interrogé ne répond plus que par des bruits sinistres.... Tout est en deuil dans les souvenirs, tout est désastre et ruines!

Le cardinal Maury, cette grande figure historique des premiers temps de notre révolution, venait, comme je l'ai dit, chaque jour chez moi. Il était toujours d'une grande supériorité, et dans le moment où la France, encore une fois frappée par le sort, voyait fondre sur elle les hordes étrangères du Nord, il tonnaît encore comme aux plus beaux momens de sa lutte, avec l'immense génie de l'Assemblée constituante, Mirabeau!!... Il y avait des jours où le cardinal disparaissait pour faire retrouver l'abbé Maury... Un soir, il vint chez moi; j'étais triste, et nous étions peu de monde... Le cardinal vint à moi, et me demanda de

passer un moment dans mon cabinet. Lorsque nous y fûmes, il ferma la porte, s'assit sur un sofa, et laissant tomber ses bras comme un homme accablé:

— Tout est perdu! me dit il... tout!!... Le ciel seul peut opérer un miracle! nous allons l'invoquer... Je viens d'ordonner des prières de quarante heures!...

Je frissonnai!... Ce mot, les prières de quarante heures! me faisait l'effet d'un adieu à un moribond!...et ce moribond c'était le pays!... c'était la patrie!!...

— Mon Dieu! lui dis-je, n'espérez - vous plus dans le génie de l'empereur?

Le cardinal secoua tristement la tête.

- Il nous a perdus en se perdant lui-même!... son entêtement nous ôte jusqu'à l'espoir! Oh! que ne sommes-nous à l'époque heureuse où les ecclésiastiques portaient le haubert et le sabre!..... J'ai encore de la force, et, quoique vieux, je serais monté à cheval... j'aurais été trouver l'empereur, et je lui aurais dit: Sire, vous vous perdez; si ceux qui vous entourent n'ont pas le courage de vous le dire, je le prends, moi; et je vous dis et vous répète que vous vous perdez, et avec vous le beau pays de France!... Je viens vous aider au moins à le défendre!!...
- Non, non, lui dis-je, ne regrettez pas votre belle mission de paix et de conciliation!.... Restez avec nous pour prier pour le succès de nos armes!...

Jamais je n'oublierai l'expression bizarrement ironique que prit en ce moment la physionomie du cardinal !... Il y avait beaucoup de sentimens différens... mais celui qui dominait les autres était évidemment du mépris pour ma nature craintive, et, je le dis sans pourtant l'affirmer, pour ma confiance dans le succès de ses prières... Il avait fort peu de piété.

— Groyez-vous donc, me dit-il en se levant et parcourant la chambre à grands pas, en relevant par intervalle sa longue soutane rouge, selon sa coutume habituelle, pour

prendre de son tabac d'Espagne, croyez-vous donc que, parce que nous sommes prêtres, nous devons nous laisser humilier et frapper au visage!... nous laisser chasser de notre diocèse per des hérétiques!... Non, non! L'archevêque Turpia se hattait au temps de Charlemagne... L'empereur le vaut bien ce Charlemagne, que des gens méchans méttent stupidement au dessus de lui... Et puis ne croyez pas que notre nom de prêtre exclue la bravoure et même le talent!... Qui a inventé la poudre à canon?... n'est-ce pas un moine?... Quel fut l'auteur des bombes? un évêque.... Et plus tard n'avez-vous pas vu, au temps de la Ligue, des prêtres, des prélats, changer l'étole contre une cuirasse et la mitre en un casque?... Et le cardinal de Retz!... Non, non, le clergé peut comhattre... N'y a-t-il donc pas là-haut des phalanges célestes?... Eh bien! nos anges gardiens sont parmi elles... eux aussi se battraient avec nous!...

Et en parlant ainsi, le cardinal était comme inspiré; il semblait qu'une lueur céleste lui eût montré la route qu'il devait suivre !.... Il parla long-temps avec une éloquence admirable et telle qu'il pouvait l'avoir !... Lorsque nons fûmes dans le salon, il continua son discours tout en buvant son eau sucrée et en discutant avec Millin, avec lequel il se trouvait aon pas une fois, mais toujours en dissidence, et il dit des choses vraiment belles!...

Hélas! il n'était que trop vrai!... ces prières de quarante heures étaient faites auprès d'une femme à l'agonie, et cette femme c'était la patrie!... Elle se mourait... et ses enfans désolés ne savaient que pleurer sur elle sans la sauver. Bientôt les nouvelles fâcheuses se succédèrent après qu'une fausse espérance nous avait ranimés! En vingt jours l'empereur avait battu tous les corps de l'armée de Silésie, et les avait jetés entre l'Aisne et la Marne; et c'est même en cinq jours que ces succès ont été obtenus... Les cinq corps de l'armée de Silésie, qui perdirent plus de vingt mille hommes, furent anéantés an cinq jours!... Napoléon retrouvait en ce

moment son beau génie de l'armée d'Italie!.... Mais il ne donnait plus que des lueurs passagères, et tout s'écroulait autour de lui!... Ces belles et rapides combinaisons étaient déjonées par qui?... Par le fuyard d'Iéna!... le prisonnier de Lubeck!...

Un faitparticulier digne d'être consigné dans des mémoires contemporains... A la fin de février, à l'époque de la bataille de Montereau, c'est-à-dire après cette bataille, le général Boyer eut une fort brillante et glorieuse affaire à Méry-sur-Seine, près de Troyes<sup>2</sup>, contre le corps de Sacken! le jour de ce combat était le mardi gras... nos soldats, qui toujours ont le besoin de rire, trouvèrent des masques dans une boutique; ces soldats étaient de jeunes conscrits..... ils prirent les masques et se battirent masqués!!...

Ainsi qu'au bal, ils courent aux batailles,

a dit un de nos poètes en parlant des Français... Et ils prouvent bien en effet qu'ils vont au feu comme à la danse en chantant et en riant!... Singulière nation!!...

Pendant ce temps, le parti de l'ancienne noblesse se levait de toutes parts. Le cardinal me dit encore des choses bien frappantes à ce sujet, que j'écrivis le même soir.

L'empereur, me dit-il, a trop méprisé l'importance des anciens souvenirs... Les défauts mêmes du règne des Bourbons sont venus en contraste avec ceux du sien, et n'ont plus semblé que douceurs... La pusillanimité de Louis XVI, les abus de tous les genres sont proclamés comme bonté et bonheur en regard de son absolutisme et de cette tension violente dans laquelle il tient la nation.

— Croyez-vous donc, lui dis-je, que les Bourhons reviennent jamais en France?

Il ne répondit pas d'abord : ce sujet ne lui plaisait pas.

En 1806, Blücher.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A sept lieues de Troyes.

Les Bourbons ne devaient certes pas l'accueillir en arrivant en France. Sa lettre à Bonaparte était une insulte, et il avait été trop utilement dévoué à la cause royale pour que sa défection ne fût pas regardée comme une trahison...

— Oui, me dit-il enfin, ils reviendront; et les émigrés, qui firent toujours des fautes, cette fois au moins auront vu juste et auront bien manœuvré par instinct, si ce n'est par talent... Pour que ce résultat n'arrive pas, il faudra le renouvellement des mêmes fautes qu'ils commirent, comme à l'envi, à Coblentz, lors de la première émigration... L'empereur les a comblés!.... Il verra leur reconnaissance!...

Le cardinal avait raison. La plus grande faute de Napoléon est de s'être entouré de gens qui l'ont trahi tout en allant savoir si son dîner était servi, et qui d'une main prenaient la sienne pour la baiser, tandis que de l'autre ils organisaient une trahison. Lui qui souvent suivait les maximes de Machiavel, il aurait dû ne pas oublier ce précepte de lui:

« Ne rendez jamais aux hommes la moitié de ce qu'ils ont perdu, car ils s'en serviront contre vous. »

L'empereur avait un bras de fer qui comprimait tout.... mais lorsque ce bras fut obligé de porter ailleurs ses coups et sa force, tout ce qu'il contenait se mit à surgir de toutes parts. Bientôt Bordeaux ouvrit ses portes à M. le duc d'Angoulème. M. Linch, que j'ai vu auprès de l'empereur, dans l'attitude, je puis l'affirmer et dire le mot, la plus servile, se mit à faire des discours, chose dans laquelle il n'était pas fort au reste, et des discours qui proclamaient la trahison la plus entière, puisque l'empereur n'avait pas encore délié du serment de fidélité ceux qui l'avaient prêté, et puisque M. Linch était de plus gouverneur d'un château impérial!... Qu'est donc devenue la véritable acception du mot honneur?...

C'est avec une avant-garde anglo-espagnole que le duc d'Angoulême entra dans Bordeaux!... ce qui ajoute un vernis plus odieux à la conduite de M. Linch... Ce n'était pas le vœu de la population qu'il secondait!...

Enfin, je reçus de Châtillon, où j'avais des amis, la nouvelle de la rupture du congrès. L'empereur Napoléon, après avoir long-temps réclamé les bases du traité proposé à Francfort, fit présenter par le duc de Vicence, qui nous perdit alors, tout homme d'honneur qu'il était, et dévoué à l'empereur, un contre-projet qui disait que lui, Napoléon, consentait à demeurer souverain d'une France circonscrite dans ses anciennes limites avec seulement la Savoie, Nice et l'île d'Elbe.

Les alliés rejetèrent toutes ces propositions, et furent fidèles à ce qu'ils avaient dit à Chaumont le 1er mars, dans leur traité offensif et défensif... La position de l'empereur n'était plus la même qu'à Francfort; comment ne le voyait-il pas?...

C'est le 19 mars que cette réponse définitive fut rendue... Alors l'empereur Napoléon devient géant parmi les grands hommes de guerre... S'il tombe, sa grande âme veut que sa chute soit sans seconde... Le 20 et le 21 mars, il livre les combats d'Arcis-sur-Aube, et là, comme toujours, il est grand comme un dieu!...

Non seulement il s'exposa en soldat dans ces deux journées, mais il fit preuve d'un courage bien rare dans un moment où ses pensées étaient si troublées!.... ou du moins devaient l'être!...

L'artillerie ennemie saisait un seu terrible !... on voyait les projectiles sillonner l'air !... Dans ce moment arrivait un corps de cette phalange sacrée composée d'hommes sans peur et d'un courage éprouvé dans cent batailles... c'était

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il voulait aussi une portion de l'Italie pour le prince Eugène, et le grand-duché de Berg et la principauté de Neuschâtel... c'était pour Berthier. Cette dernière clause pour Berthier!...

la vieille garde... Au moment où elle arrivait sur le terrain, l'empereur jugeait que le danger était imminent... il la forma aussitôt en carré..... le feu eunemi redoubla..... et un obus vint tomber au bord de l'un de ces carrés... Malgré la bravoure éprouvée de ces vieilles bandes couvertes de cicatrices, et vaillantes par l'âme et la volonté, l'obus occasiona un mouvement dans les rangs... Napoléon vit à l'instant de quelle importance était le résultat de ce moment... il lance son cheval, et vient se placer au bord du carré!... devant l'obus!... et force l'animal à flairer de plus près la mèche brûlante... Pendant ce temps, il le flatte de sa petite main, et sourit à ses vieux braves:

. — Eh bien! qu'est-ce donc? leur dit-il... qu'avez-vous?...

Et il sourit de nouveau comme pour braver le projectile enflammé!... Dans cet instant l'obus éclate!... et non seulement l'empereur ni son cheval ne reçoivent aucune blessure... mais personne n'est atteint!... Voilà comment Napoléon conduisait les hommes!...

Dans ce même temps, Ferdinand VII rentrait dans son royaume des Espagnes... Il arrivait sur la Fluvia, près de Figuières, et la remise de sa personne fut faite par le maréchal Suchet, en la présence des deux armées réunies... Ainsi, toute cette guerre de la Péninsule venait se terminer au point où elle avait commencé!... et pour compléter la satire de notre misérable nature, cette terre espagnole, toute trempée et fumante du sang des martyrs de la liberté, cette même terre espagnole se verra peu de mois après remise sous le joug tyrannique et stupide du droit divin!... comme si la servitude avait dû être la récompense d'un si beau dévouement!...

Nous voici enfiu arrivés, quelque lenteur que j'aie mise dans ma marche, au jour malheureux de notre ruine. L'empereur n'a plus d'alliés... Murat l'a entièrement abandonné... Il occupe la Toscane, et devient l'allié pour ainsi dire de Ferdinand IV! son co-titulaire... son ennemi!... Leurs drapeaux marchent ensemble au devant des Français!...

J'ai dit plus haut que l'empereur Napoléon avait été abusé par un rapport entièrement faux... soit par trahison, soit naturellement. Cette erreur fut funeste pour Paris, abandonné à lui-même, sans autre défense que le ministre de la guerre Clarcke qui n'attendait que le moment pour ouvrir les portes, et le roi Joseph qui nous abandonna... Quelle que soit mon amitié profonde pour lui, j'ai le cœur blessé de cette funeste circonstance.

Mais le grand mobile de tout ce qui se fit alors, c'était M. de Talleyrand! M. de Talleyrand, que l'empereur devait faire mettre au donjon de Vincennes, sans lui faire aucun mal, mais sous de bons verrous, derrière lesquels toute son intrigue eût été nulle... Ce n'est pas le faubourg Saint-Germain lui seul qui a fait la restauration; il ne faut pas qu'il se l'attribue; les royalistes avaient sans doute à Paris des coteries très-actives, des prêtres, des femmes intrigantes; mais ces arsenaux obscurs n'ont fait que fabriquer les armes qui ont frappé l'empereur... C'est M. de Talleyrand qui les a lancées. Du reste, il n'a pas fait la restauration non plus; non, il a seulement attaché aux chapeaux les cocardes blanches déjà faites. Voilà ce qui rendra son nom célèbre, et non pas une carrière qu'aucune circonstance importante pour la patrie n'a signalée. C'est même une chose assez remarquable au milieu de cet hosanna chanté par une cohorte de vieilles femmes en l'honneur du génie de M. de Talleyrand. Demandez ce qu'il a jamais fait pour et même contre la France, quels sont les sameux traités qu'il a imposés à l'étranger, quelles sont les provinces qu'il a gagnées pour la France... Il a été un homme d'esprit autant qu'homme de France, et il dit des mots qui sont toujours charmans'; mais quand on arrive au résultat, il n'y

(Ponides DE PARCALI) .

<sup>4</sup> Gests diseurs de bons mots, mauvais esprits!

a toujours que cet esprit. C'est une belle toile peinte, derrière laquelle il n'y a rien jusqu'au 30 mars... Le 30 mars, il devient quelque chose contre la France; au moins, il mérite le nom d'Achitophel!... Nous allons le suivre dans ces journées remarquables!...

Le danger devenait plus pressant de jour en jour... L'empereur apprenait à chaque instant de nouvelles défections... C'était un édifice dont la clef, se détachant, faisait crouler tout le reste. Les conscrits réfractaires et les mécontens, les mauvais sujets se multipliaient dans les départemens, et rendaient plus affreux encore les dangers amenés par les alliés... On ne pouvait plus recruter... on ne pouvait plus administrer... plus de contributions... plus d'argent!... ce mobile de TOUT dans ce monde!... Les provinces les plus fertiles étaient désolées par les réquisitions des ennemis et par les nôtres... Pas d'élan national! et partout la dévastation et la mort!... Oh! quelle époque terrible! mon Dieu... quel souvenir!... Nos malheurs furent accrus à cette époque par Napoléon lui-même... Ce fut sa funeste méfiance de la population de Paris. Il craignit de l'armer long-temps à l'avance, et quand vint le jour du péril, alors la persidie s'empara des moyens de défense et les neutralisa... Trompé, comme je l'ai dit, à Saint-Dizier par ce corps de cavalerie de Wintzingerode, qu'il prit pour l'avant-garde de l'armée, Napoléon, désespéré, après l'avoir culbuté, de ne rien trouver derrière lui, vit qu'il avait été trahi ou abusé cruellement... Alors il voit la perte de Paris... la sienne!... celle de la France!... Il se décide à un mouvement rétrograde en arrière de la forêt de Fontainebleau...

Pendant ce temps, Paris était dans une désolation profonde... Quel serait son sort?... Nous avions caché tout ce que nous pouvions cacher de précieux et nous nous disposions à la fuite... mais de quel côté?... Les Anglais arrivaient par la Guyenne... les Autrichiens par le Lyonnais, le Bourbonnais et la Bourgogne..... La Champagne

était le théâtre de la guerre, ainsi que l'Est et la Flandre!... Partout des flammes, des désastres, des ruines!... partout une terre trempée de sang... partout le malheur!...

Enfin, le 28, après un conseil de régence tenu par l'impératrice, il fut décidé qu'elle quitterait Paris avec le roi de Rome!... Qui a pu ordonner cette mesure impolitique, et sans aucun bien pour l'impératrice elle-même?... Les Anglais l'auraient-il plus respectée que les Autrichiens, s'ils l'avaient rencontrée?... Elle était à la fois notre égide, et nous aurions été sa défense!... C'est encore un sujet bien mystérieux à traiter que le départ de l'impératrice et du roi de Rome!... Que Dieu pardonne à ceux qui devaient les défendre et qui ne l'ont pas fait!... Clarcke avait au dépôt central d'artillerie vingt mille fusils neufs!... et c'est avec des armes de chasse... des armes de rebut, de pacotille... que les Parisiens se sont défendus!...

L'impératrice partit donc pour Blois avec son fils, emmenant, comme escorte, 2,600 hommes d'élite, et nous laissant avec le roi Joseph et une garde nationale désarmée... Sans doute Napoléon avait ordonné ce départ... mais il fut abusé... il est impossible que cela ne soit pas!... Marie-Louise fut suivie de tous les ministres, de tous les grands dignitaires, à l'exception de M. de Talleyrand, de Savary, qui ne devait partir que le 30, et de Clarcke, qui, en sa qualité de ministre de la guerre, restait également jusqu'au 30. Les approches de Paris étaient désendues par le maréchal Marmont et le maréchal Mortier... le premier n'ayant avec lui que deux mille quatre cents hommes de bonnes troupes d'infanterie et huit cents chevaux. A cela il faut ajouter des troupes de toutes les armes, des vétérans, des volontaires, enfin des hommes pour faire nombre... Marmont défendait les hauteurs de Belleville et Romainville!... Que de souvenirs ce lieu devait lui rappeler ainsi qu'à tout ce qui était la bonne société de Paris! C'était à Romainville qu'était située cette jolie maison de madame de Montesson, léguée ensuite par elle à M. de Valence!... Lorsque nous y dînions, et que nous y passions de si charmantes soîrées, qui nous aurait jamais prédit que l'ennemi viendrait un jour bombarder notre capitale de ces mêmes collines sous les ombres desquelles dansait si joyeusement l'habitant de Paris!!...

Le duc de Trévisse fut chargé de sa désense depuis le canal jusqu'à la Seine, Marmont depuis le canal jusqu'à la Marne... L'affaire s'engagea dans le bois même de Romainville!!...

Nous sommes maintenant à une époque toute palpitante d'intérêt... Chaque jour, chaque heure est d'une grande importance, et il faut s'y arrêter. Voici, par exemple, un fait immense dans ses conséquences et que je veux redresser, non seulement parce que celui qu'il concerne est un de mes amis les plus chers, mais parce que l'équité le commande.

On a vu dans les journaux de l'époque où nous sommes arrivés un article infâme, qui portait avec lui toute une accusation indignement cruelle contre l'empereur. C'était l'ordre apporté, disait-on, à Paris, pour faire sauter la poudrière de Grenelle, par M. le comte de Girardin, alors premier aide-de-camp du prince de Neuschâtel.

M. de Girardin est plus qu'un homme supérieur et d'esprit... il est cela d'abord, et ensuite il est homme d'honneur et de cœur. J'ai pour lui une sincère affection, une profonde estime qu'il mérite et dont la date est assez ancienne pour être assurée; mais tout cela n'existerait pas, que je dois comme historienne redresser les faits et présenter la vérité sous son vrai jour...

Non seulement M. le comte Alexandre de Girardin n'a pas apporté l'ordre de faire sauter les poudrières, mais il avait apporté précisément celui tout contraire...'qui était de dire au maréchal duc de Raguse, sur qui Napoléon croyait tonjonrs pouvoir compter, d'emporter avec lui toutes les munitions qu'il pourrait trouver dans Paris et de les diriger sur Fontainebleau en rejoignant l'empereur... Et cette version est d'autant plus croyable que l'empereur manquait tout-à-fait de munitions. Voilà donc l'ordre que M. de Girardin apportait à Paris. Voilà pour l'histoire et pour la vérité; voyons maintenant quel motif a fait ainsi porter atteinte à une mission toute naturelle, et l'a transformée en un firman donné dans une sête pour égorger une population tout entière.

M. de Talleyrand voyait son œuvre s'acheminer seule vers son accomplissement, et tout concourir à ce que rien ne manquât à sa réussité... Cependant l'empereur était encore entouré d'un grand prestige!... il était toujours aimé; enfin il fallait le rendre odieux aux Parisiens, comme l'avaient été à si juste titre, quatorze ans plus tôt, les bourreaux qui avaient ordonné la machine infernale, et qui, froidement, pour la mort d'un seul homme, en condamnaient trois mille 1! !... La mission de M. de Girardin parut à M. de Talleyrand ce qui pouvait être le plus propre à son dessein. Il transforma l'ordre... jeta sur le messager un voile odieux, parce qu'il était impossible que cela ne fût pas ainsi, et, présentant aussitôt aux Parisiens épouvantés le spectacle de Paris bouleversé, leurs maisons s'écroulant, leurs enfans, leurs femmes écrasés sous les décombres, les Cosaques entrant à la lueur de l'incendie et complétant le désastre en pillant une ville rebelle qui avait voulu se défendre... et puis, tout aussitôt, présentant l'autre revers du tableau, il sit voir l'empereur de Russie apparaissant comme un libérateur, un ange sauveur! !... C'était adroit !...

<sup>1</sup> On sait que le jour de la machine infernale, le tonneau avait été placé à l'Opéra pour ne pas manquer le premier consul, auprès de la petite porte des ambassadeurs; la sentinelle refusa de laisser stationner le tonneau l... Sans cela, toute la salle sautait en l'air l...

mais l'adresse de Méphistophélès pâlit devant celle-ci !!...
Il y a du monstre dans cette horrible combinaison!...

M. de Girardin, révolté comme il devait l'être de cette infâme accusation, fut chez M. de Talleyrand et lui demanda raison de cette sorte d'insulte faite à son caractère, que ses amis connaissent pour avoir été toujours beau et honorable... et ileut avec lui une explication aussivive qu'on peut l'avoir avec M. de Talleyrand. Il écouta d'abord sans répondre, ferma les yeux, sourit avec raillerie, et finit par dire à M. de Girardin:

— Vous êtes un ensant!... Comment pouvez-vous craindre qu'un homme de bon sens ajoute soi à une pareille stupidité!... Faire sauter Paris!... c'est bon pour la masse!... Mais les hommes raisonnables!... Allons donc, mon cher... ne parlons plus de cela...

Mais M. de Girardin, qui voulait en parler au contraire pour qu'on n'en parlât plus, insista de nouveau, et, n'en pouvant rien obtenir, s'en fut trouver celui qui était à la tête de la poudrière de Grenelle, et lui parla avec la sévérité d'un homme d'honneur, d'un bon Français outragé... M. de L'Escours lui répondit avec moins d'esprit que M. de Talleyrand sans doute, mais avec tout autant d'impudence... Quelques jours après, M. de L'Escours reçut l'ordre de Sainte-Anne de Russie!

Voilà le fait tel qu'il s'est passé!... on voit qu'il est assez odieux pour prêter à beaucoup de commentaires... ils sont terribles pour M. de Talleyrand... La trahison, qui par ellemême est une si grande dégradation de l'espèce humaine, reçoit ici un complément d'horreur... Quand j'ai appris tous les détails de cette histoire, j'ai frémi!... eh quoi! c'est sur cette tête qui renfermait de telles pensées que l'empereur mit par faveur une couronne de prince!! c'est sur la poitrine qui renfermait un cœur aussi trattreusement perfide, qu'il a placé loujours comme faveur les décorations

de l'anivers... Il y en avait une qui y manquait, c'était le tomawack d'honneur d'une peuplade sauvage! il aurait servi du moins à briser le front et la couronne du souverain devant lequel il s'inclina quatorze ans!... Ah! cette époque est affreuse!... mon Dieu! qu'il faut de courage pour l'écrire !... Et moi !... moi !... qui dans ce moment même étais disgraciée par Napoléon!... moi, qui avais vu mon mari mourir pour sa cause, qui me trouvais entourée d'orphelins, je n'ai pas eu dans la pensée d'aller au fond d'un calice plein d'amertume chercher le plus amer encore pour le lui faire boire au moment de son agonie!... Qu'était cependant Na-poléon pour M. de Talleyrand? Son bienfaiteur, oui, son bienfaiteur... Les Bourbons ne devaient voir en lui qu'un prêtre apostat, un renégat de l'ordre nobiliaire, et un de ces émigrés qui, ne sachant nine voulant se battre, s'étaient sauvés par-delà la frontière pour sauver leur tête, comme, dans ce même moment de 1814, M. de Talleyrand se réfugia dans une nouvelle trahison pour éviter Vincennes ou toute autre punition, si l'empereur était vainqueur... M. de Talleyrand est un peu de l'espèce à classer dans l'une des forces dont Huyghens découvrit les lois, que Newton appliqua ensuite au monde physique pour le gouverner. Ces deux forces opposées se nomment, je crois, centripète et centrifuge. La première appelletous les corps en mouvement vers un centre commun ; la seconde les en éloigne. Newton nous a démontré que de ces deux forces opposées naît l'harmonie de l'univers, leur puissance bien combinée produit l'accord; mais dès qu'elles sont isolées, il n'est plus d'équilibre. Il existe une sorte de rapprochement peut-être dans la comparaison que l'on peut saire entre le corps social et l'organisation universelle... c'est une même théorie. Le point, ou la force centrale, est représenté par le patriotisme; c'est la force centripète, le patriotisme appelle vers le centre; d'autre part, la force centrifuge, l'égoïsme, éloigne de l'intérêt commun... Cette comparaison, si elle n'est pas juste à l'œil de tout le

monde, peut au moins trouver en elle-même de quoi être fortement soutenue.

M. deTalleyrand est essentiellent égoïste ; ill'est non seulement comme homme public, mais comme homme privé. Ses affections sont toujours surbordonnées à ses intérêts ; il aime ses amis comme madame du Deffant aimait Pont de Veyle et le président Hénault. C'est une habitude, une convenance; car il y trouve, je le répète, ou son amusement ou son intérêt... On m'objectera peut-être que nous aimons tous pour être aimés... Peut-être !... Il est des âmes, et il en est beaucoup, qui aiment sans savoir si elles trouveront de l'affection... Je pose même en fait qu'on ne fait à cet égard aucune réflexion... les autres sont dans les exceptions... C'est là qu'il faut placer M. de Talleyrand. Un jour, il me souvient que M. de Montron se mit dans l'esprit de le faire passer pour ban. Ah! celui-là était trop fort; M. de Montron avait heau avoir le talent de faire accepter des paradoxes pour des vérités, celui-là ne pouvait être admis. Il aurait plutôt fait adopter M. de Talleyrand comme bête par tout le monde;... mais probablement que plus l'entreprise était difficile, et plus elle lui parut belle à mettre à fin. Je ne sais s'il a réussi près d'une autre; quant à moi, je n'ai jamais pu croire que lui même fût sincère... bonté et M. de Telleyrand pe peuvent faire alliance, c'est contre nature. La réputation d'égoïste, aprèstout, n'est pas si déplaisante; leur espèce, ou plutôt leur famille, pour parler comme un homme de prodigiousement d'esprit qui, ainsi que moi, les regarde comme une chose hors de la nature humaine, leur espèce reconnaît un chef qui en vaut bien un autre, et ce chef c'est Montaigne. Mais les égoïstes se vantent, ils ne sont que les perroquets de cet homme remarquable, et encore leur traduction est-elle infidèle... Celui qui a dit :

<sup>«</sup> Je l'aime, parce que c'est lui, parce que c'est moi »,

<sup>4</sup> Monsieur de Jony.

... celui-là n'est ni un égoïste, ni par conséquent un méchant homme...

Il y a aussi une sorte d'égoïstes dont il faut classer la nature. Ge sont les égoïstes par excès de bonté. Le mot est bizarre en ce qu'il présente d'abord une contradiction, mais il est peurtant souvent exact... J'ai éprouvé moi-même le besoin de devenir égoïste; mais je suis femme, je suis mère... je ne puis être égoïste... La jeunesse naturellement confiante, si elle reçoit en retour de sa bonté des déceptions de cœur, devient aussitôt mésiante et repliée sur elle-même.

J'ai entendu raconter, il y a bien long-temps, à M. de Jony, qui racontait avec une telle grâce qu'on n'oubliait jamais ce qu'il disait, qu'il avait connu un homme qui vivait parfaitement en paix avec tout le monde, parce que jamais il n'acceptait ni ne rendait de service à personne. L'origine de cette retraite sur lui-même était une première déception cruelle. Il avait un ami qu'il aimait tendrement; cet ami se trouva dans une position très-fâcheuse, dont il le tira en lui prêtant la plus grande partie de sa fortune; une fois que l'autre eut l'argent, il fut ingrat, et le futur égoïste, qui était encore à l'école, fut contraint de se brouiller à jamais avec lui pour ravoir ce qu'il lui avait prêté.... Quelques mois après, un autre ami prend querelle avec un officier du même régiment; il prend pour témoin l'homme à l'école. Celui-ci, en voulant arranger l'affaire, s'en fait deux !... Il est blessé dangereusement, est forcé de fuir, de se cacher, et demeure dans une sorte d'exil après avoir passé trois mois dans son lit.... Une trahison de cœur vint compléter son instruction; ce qui le rendit tellement hostile envers le monde entier, qu'il regarda autour de lui, et se fit un cercle qui n'avait, disait-il, que dix pieds de diamètre. Il devint égoïste au point de ne pas écouter les demandes de son frère même pour lui sauver la vie.

Eh bien l'cet hemme était bon, cependant... Dieu l'avait créé dans un de ses momens de miséricorde, et le malheu-

reux a repoussé loin de lui le bonheur, parce que les bords de la coupe étaient frottés d'absinthe. Qui sait comment eût été le reste du breuvage? Il y a dans le mystère de notre vie des profondeurs immenses; ce n'est qu'après les avoir fouillées qu'il faut dire: J'étais né pour être malheureux '!... Le bonheur nous attend quelquefois aux frontières de la vie..... Eh bien! un jour d'entier, de complet bonheur, d'ivresse de l'âme, un jour de ces joies du cœur que rien ne révèle, que rien n'apprend et qu'il faut connaître, une seule journée inessable, ôte le droit de se plaindre de toute une vie de malheur.

Comme cette fable d'Arnault est charmante et peint bien l'égoïste!... Il me faut la rapporter ici après avoir parlé du vice le plus odieux de notre nature.

Saus amis comme sans famille, Ici-bas vivre en étranger; Se retirer dans sa coquille Au signal du moindre danger; S'aimer d'une amitié sans bornes, De soi seul emplir sa maison. En sortir suivant la saison Pour faire à son prochain les cornes; Signaler ses pas destructeurs Par les traces les plus impures, Outrager les plus tendres fleurs Par ses baisers ou ses morsures; Enfin chez soi, comme en prison, Vicillir de jour en jour plus triste; C'est l'histoire de l'égoïste Et celle du colimacon.

## J'ai parlé dans ce même volume, à propos de la mort de

<sup>4</sup> Le mot de Fontenelle est affreux. On n'est vraiment heureux, disait-il, qu'avec un mauvais cœur et un bon estomac! Il y a là-dedans toute la méchanceté et le repoussant comme dégoût d'une nature abrutie et grosaière!...

Bernardin de Saint-Pierre, de plusieurs choses assez intéressantes que je connaissais de lui. En voici une assez singulière, que je ne puis m'empêcher de citer à propos des égoïstes devenus tels par l'injustice du sort. Les personnes qui ont connu Bernardin de Saint-Pierre doivent se la rappeler, car il la racontait souvent.

Étant fort jeune, c'est-à-dire ayant peut-être dix ans, il trouva dans un champ, dans une rue, sur un chemin, je ne sais où, un malheureux chat qu'on avait probablement pris en flagrant délit, et dont quelque fermière ou quelque cuisinière avait fait justice. La pauvre bête était étendue, toute sanglante, respirant à peine, et cela était assez simple, car elle était traversée de part en part, et allait mourir. Le petit Bernardin avait déjà cette bonté instinctive qui, plus tard, le sit connaître pour l'homme le plus excellent; il prit la bête mourante qui faisait des miaulemens désespérés, et, l'emportant chez son père, il demanda la permission de la soigner, lui donna les soins les plus assidus, et fit si bien que le pauvre chat revit de nouveau les gouttières, sur lesquelles il fut se promener croquant et poursuivant les souris et les rats... Mais une particularité singulière, c'est que rien ne put le faire rentrer dans la société des hommes. Le souvenir de son assassinat les lui avait fait prendre en horreur, et il entrait dans une colère dangereuse aussitôt qu'on voulait l'approcher. Plusieurs accidens assez graves donnèrent à cet égard la mesure de l'hostilité dans laquelle il vivrait désormais avec la société. Mais la suite de cette anecdote est bizarre... Bernardin était à la campagne lorsque le chat eut fini sa convalescence; il ne fut donc pas témoin de ses fureurs contre les personnes de la maison. À son retour, et lorsqu'il les apprit, il fut inquiet de l'accueil que lui ferait son chat; mais bien loin de se montrer méchant. le chat s'en vint à lui avec le grondement sourd qui rappelle plus faiblement celui du tigre dans ses caresses et dans ses joies.... Il s'en vint auprès de son sauveur..... le regarda

avec tendresse, se vint frotter à lui, et lui raconta dans ses plus doux mianlemens qu'il était reconnaissant et l'aimait!... Aussi Bernardin de Saint-Pierre défendait toute l'espèce des chats, parce que celui-là avait été reconnaissant et aimant, et qu'il y avait à cela d'autant plus de mérite, qu'il connaissait bien le bon et le mauvais de l'homme.

Toutes les fois que Bernardin de Saint-Pierre parlait de cette aventure, il avait les yeux humides.

Quoique nous n'ayons pas quitté le domaine de M. de Talleyrand, nous nous sommes éloignés de lui.... Mais il nous y faut revenir, et cela par la force toute naturelle des événemens qui nous y ramènent.

L'impératrice une fois partie de Paris avec le roi de Rome, le champ restait entièrement libre à ceux qui voulaient y combattre pour quelque drapeau que ce fût... M. de Talleyrand n'a pas arboré le drapeau tricolore, parce que pour une révolte, une révolution, il faut un drapeau tout différent de celui qui existe... Et puis, qui aureit-on nommé avec le drapeau révolutionnaire? Le roi de Rome?... Mais il était le fils de l'empereur ; et M. de Talleyrand, s'il ne sait pas aimer, sait trop bien haïr pour faire une blessure imparfaite, et elle l'eût été pour l'empereur en plaçant son fils sur son trône... La république? M. de Talleyrand, s'il ne sait pas être fidèle à un gouvernement, sait au moins choisir celui qui, par sa faiblesse, peut lui présenter le plus de chances pour y être le maître. Il vit donc dans la restauration un moyen tout à la fois de vengeance et de satisfaire son ambition. Il s'est trompé dans sa seconde espérance; mais ce n'est nullement de sa faute, il devait y croire... Louis XVIII n'était pas facile à deviner...

Le cardinal Maury, qui connaissait, à ce qu'il paratt, beaucoup mieux Louis XVIII que M. de Talleyrand, me dit quelques jours avant la consommation de toutes choses:

L'évêque d'Autun 1 se trompe lourdement !... il verra !...

Le cardinal Maury n'appelait M, de Talleyrand que l'évêque d'Anton,

il verra!.... Monsieur est plus matois qu'aucun homme de France!... Il lui a sûrement beaucoup promis; mais, quoi qu'il ait pu dire, je réponds qu'il ne lui tiendra pas parele.....

- Pourquoi cela? lui dis-je.
- Oh! pourquoi? pourquoi?... parce que Monsieur a l'habitude de mentir au prochain, et, qui plus est, à sa conscience..... Parlez de l'histoire de Favras à ceux qui la connaissent comme moi!... Parlez-en à Millin, qui était son ami, quoique beaucoup plus jeune que lui.
- Monsieur a tenu dans cette affaire de Favras une bien singulière conduite. Il y a ici un homme qui pourrait bien jeter de grandes lumières sur cela... Mais comment lui faire donner les papiers de son père? Il en est un autre aussi, que j'ai perdu de vue, un homme qui était à la fois ami intime de Mirabeau, et qui fut après celui de David!... Je ne sais ce qu'il est devenu. Il était ami intime aussi de Dumouriez... Cet homme, qui fut ministre un moment, est Bonnecarrère... L'avez-vous connu?
- Jamais!..... Je connais son nom; mais lui, pas du tout '... Quel est l'autre individu?
- Oh! pour celui-là, vous l'avez dû connaître, très-particultérement même: c'est M. Talon, le fils de l'avocatgénéral... Il était en Espagne avec son cousin, le général Sainte-Groix, qui était votre ami... Eh bien! M. Talon doit posséder les papiers de son père. Or, dans ces papiers, il doit y avoir une déclaration de M. de Favras, faite la veille

lorsqu'il était dans l'intimité. J'ai déjà dit, je crois, qu'il était de mes amis, et de mes amis les plus dévoués. Pendant huit ans, je l'ai vu tous les jours, et je n'ai cessé de le voir qu'à son départ de France pour l'Italie, et, à cette époque, je demeurai en grande et régulière correspondance avec lui.

Depuis, je l'ai vu fort souvent, et j'ai même été fort bien avec lui à Versailles. C'était un homme de beaucoup d'esprit. J'en parlerai longuement dans un ouvrage qui paraîtra cette année même et par livraisons : c'est l'Hise

toire de la Restauration. C'est une suite des Mémoire.

de sa mort à M. Talon, avocat-général, qui dut la recevoir, et qui en effet la reçut. Cette pièce est terrible comme accusation. Qu'est elle devenue?

- Je réponds de son existence, poursuivit le cardinal avec une assurance positive et qui n'était pas feinte. Connaissez-vous M. Talon? me dit-il après un assez long silence.
- Je le connais pour l'avoir aperçu de loin à la promenade en Espagne, lui répondis-je; mais après cela, pas du tout. Il était fort sauvage, et ne venait jamais, chez le général en chef avec son général, ou bien c'était dans un grand dîner, et je ne lui parlais jamais, ni lui à moi... Pourquoi cette question? Avez-vous affaire à lui, monseigneur?
- Oh! c'est une pensée qui me passait au travers du cerveau... N'a-t-il pas une sœur, ce monsieur Talon?
- Sans doute, et charmante encore. Elle est mariée à un homme bizarre, M. du Cayla; ils sont presque séparés... Mais qu'est-ce donc que votre éminence veut faire de toute cette famille?

Pendant que je lui parlais, le cardinal s'était approché de ma table et il écrivait... quoi?... je n'en sais rien. Il écrivit une page entière, la relut deux fois, me fit quelques questions sur madame du Cayla, et d'après un mot que j'a-joutai sur Millin, en disant qu'il la connaissait beaucoup par ses entourages, il se hâta de rentrer dans le salon, ou Millin se trouvait, comme toujours, établi; car il était et demeura jusqu'à sa mort le plus fidèle et le plus habitué de mes amis. Dès que le cardinal l'aperçut, il fut à lui, le prit par le bras et l'emmena dans le billard où ils causèrent vivement pendant une heure.

Que voulait faire le cardinal de tout ce qu'il me demandait sur la famille Talon? Voilà ce que je n'ai jamais pu savoir par lui, mais ce qué j'ai pu présumer, lorsque plus tard les événemens se sont succédé, au grand étonnement de chacun, pour madame du Cayla. J'expliquerai cela plus loin.

## CHAPITRE V.

Attaque de Paris le 30 mars. — Madame de Rémusat chez le préfet de police. — MM. de Rovigo, de Talleyrand et de Bourrienne. — Mystification. — Inquiétude. — J'écris au duc de Raguse. — Réponse. — Conseils. — Préliminaires de la capitulation de Paris. — Opinion sur la conduite de Marmont aux affaires d'Essone et de Paris. — Article 5 de la capitulation. — Dignité. — M. Tourton au quartier-général ennemi. — — M. de Schwartzenberg. — Amour de la patrie!... — Souvenir de Sarragosse et de Moscou. — La garde nationale conservera ses armes. — L'école Polytechnique et les Invalides oubliés. — Lettre du général Dessolles.

Le jour de l'attaque, le 30 mars enfin, il y avait, comme je l'ai dit, une terreur universelle qui rendait l'intérieur de chaque maison comme un lieu de deuil et de désespoir. Cependant la stupeur ne régnait pas également partout; une foule d'intérêts privés s'éveillaient aux feux mourans du soleil de l'empire. Il y avait une sorte de vertige qui donnait l'idée d'une ville frappée de la malédiction de Dieu.

Le duc de Rovigo avait reçu l'ordre de ne pas partir de Paris avant le prince de Bénévent. Étrange façon d'agir, et qui pourrait répondre à ceux qui prétendent que l'empereur ne respectait aucune liberté humaine et sociale lorsqu'il s'agissait de son intérêt!! Cependant M. de Talleyrand demeura libre de partir, et c'était plutôt le ministre de l'empereur qui était captif, puisque son départ était subordonné à celui du prince de Bénévent.

Mais il n'y songeait pas vraiment; et quitter Paris ne lui convenait en aucune façon dans un pareil moment. Il fallait donc trouver un moyen, et voici quel fut celui auquel on s'arrêta. Je ne sais pourquoi M. le duc de Rovigo ne l'a pas raconté tel qu'il s'est passé; peut-être a-t-il voulu déguiser sous le silence l'espèce de mystification qui lui fut imposée.

Il restait toujours tà sans faire mine de quitter Paris, et ce n'était pas ce que voulait le parti, qui déjà préparait ses petits drapeaux blancs. Il fallait que M. le duc de Rovigo s'en allât. Il était dévoué à l'empereur, et l'était réellement, c'est une justice à lui rendre; et si j'ai été sévère envers lui pour autre chose, je suis juste en ceci. Il fallait donc qu'il partit; mais il fallait aussi que l'autre demeurât... Voici ce qu'une femme, mais une femme de beaucoup d'esprit, imagina et fit exécuter.

La journée s'avançait, lorsque madame de Rémusat arriva à la préfecture de police. On sait qu'elle était intimement liée avec M. Etienne Pasquier, alors préfet de police.

- Mon cher baron, lui dit-elle en entrant dans son cabinet, il faut absolument que vous me rendiez un service.
  - En quoi le puis-je?
  - Il faut que M. de Talleyrand ne quitte pas Paris!

Quelque accoutumé que soit M. Pasquier aux choses extraordinaires en fait de révolutions, d'opinions et de partis, il ne put s'empêcher de faire un mouvement très-significatif en écoutant madame de Rémusat... Il fut quelque temps sans répondre.

— Mais, lui dit-il enfin, que puis-je à cela?...M. de Talleyrand doit quitter Paria, comme tous les grands dignitaires... Que voulez-vous faire contre un ordre de l'empereur?... car enfin il l'est encore, et pourrait bien être ici demain!...

Madame de Rémusat leva les épaules avec autant A mépris que si l'esprit de Beningsen, de Wellington et de Rostopchin eût été tout en elle. — Allons donc! lui dit-elle, n'allez-vous pas aussi être de ceux qui croient qu'il va faire des miracles comme ceux de Jésus-Christ?... Il n'a plus d'armée... il n'a plus d'empire... et ce n'est pas ici cemme dans Médée, où le : Moi, et c'est assez.... suffit pour être sublime. Dès qu'il n'y a plus que lui, il n'y a plus de prestige.

M. le baron Pasquier secoua lentement la tête... Ce n'était pas asset non plus pour lui que de lui dire simplement que l'empereur était isolé de la nation... Il était préfet de police, et savait mieux qu'un autre les sentimens du peuple.

- Ce n'est pas de cela qu'il est question, dit M. Pasquier... il est question d'une chose qui ne peut se faire. Car enfin comment agir dans le sens que vous désirez?... Où est M. de Talleyrand?
  - A votre porte, dans ma voiture.
- Votre mari p'est-il pas à la barrière du Maine avec sa compagnie?
  - Oui.

— Bh bien! je crois que voilà le seul mayen de retenir M. de Talleyrand à Paris. Il faut qu'il parte dans sa voiture, avec tout l'appareil qui constate qu'il part enfin, et puis, lorsqu'il sera arrivé à la barrière, votre mari fera ce qui conviendra pour le retenir. Au reste, il est fort inutile que je paraisse en tout cela! Voilà mes instructions... suivez-les.

Madame de Rémusat se sit répéter ce qu'elle avait à faire; elle descendit du cabinet du préset parsaitement au sait. M. de Bourrienne, qui alors avait déjà la volonté de nuire à son biensaiteur en tout ce qu'il pourrait de mieux, sut ici d'une grande utilité. Ce sut lui qui organisa les scènes du plan donné par M. le préset de pelice, et tout se passa dans un ordre parsait. Les acteurs étaient bons, et, pour dire la vérité, le public un peu simple de prendre ainsi pour acte de soi ce qu'on lui donnait, lui qui avait tant de sois sait jouer les sils des polichinelles qui avaient alors la parole et l'action! — Le public, c'étais pour ce jour-là M. le duc-

de Rovigo, les polichinelles M. de Bourrienne, madame de Rémusat et M. de Talleyrand.

Quoi qu'il en soit, aussitôt que M. le duc de Rovigo eut appris par ses espions que le prince de Bénévent avait quitté son hôtel, il abandonna le sien et quitta Paris sans plus ample informé et sans savoir si l'ennemi n'usait pas de quelque ruse infernale à son habitude. — Je lui en demande bien pardon; mais c'est une conduite plus que maladroite — elle est stupide.

Quand M. de Talleyrand apprit que M. le duc de Rovigo lui laissait ainsi le champ libre, il ne dit rien, mais il sourit avec cette expression froidement railleuse, qui est fort en usage dans la physionomie de M. de Talleyrand. — Il revint à Paris, et fit alors tout ce que vous savez aussi bien que moi. — Il se mit ouvertement en guerre avec le parti qui tombait; s'unit bravement avec le parti qui triomphait, et tout cela avec l'apparence du droit, et sans autre motif de cette haine et de cet amour, que la chute de l'un et l'arrivée de l'autre. — Il faut, au reste, qu'il y ait une grande attraction dans la nature de M. de Talleyrand pour toutes les arrivées au pouvoir et une aussi grande répulsion pour les départs de ce même pouvoir; du moins avons-nous vu cela au 18 brumaire, en 1814 et en 1850.

Voilà comment M. de Talleyrand demeura dans Paris lorsque tout le gouvernement avait été rejoindre l'impératrice à Blois. — Le pauvre duc de Rovigo avait été si mal servi par ses espions, qu'ils lui mentaient, et la relation qu'il eut et qui se voit dans ses Mémoires n'est pas bonne. L'histoire de M. de Talleyrand est telle que je viens de la raconter. — Il y a encore bien des acteurs vivans. — Elle pourra peut-être leur déplaire; mais ils ne pourront que nier, sans me prouver que je ne dis pas vrai.

Pendant que tout cela se passait, nous étions dans une mortelle inquiétude, ainsi que je l'ai dit plus haut. J'avais mis tous mes diamans autour de moi, dans une ceinture que j'avais sur mon corset: et d'autres bijoux précieux, comme mes perles, qui étaient d'une grande beauté, étaient confiés de la même manière à mademoiselle Poidevin, la gouvernante de mes filles... Mes pauvres enfans ne comprenaient pas le danger que nous pouvions courir dans quelques heures... Mais moi... je souffrais pour eux, et cette souffrance me brisait le cœur... Souffrir pour soi, c'est beaucoup; mais souffrir pour ceux qu'on aime, comme on aime ses enfans!... oh! c'est une horrible douleur!!...

Vers le soir mon salon se remplit, non seulement de beaucoup de personnes indifférentes venant y chercher des nouvelles, mais de mes amis... Madame Juste de Noailles y vintaussi. — Elle était fort troublée, quoique rassurée sur le sort des siens. En cas de retour des Bourbons, les Noailles étaient toujours bien en mesure, et en cela ils faisaient à merveille. Mais son mari était au quartier-génér al de l'empereur Alexandre, et elle était assez tourmentée de savoir ce que tout cela allait enfin devenir. - Quant à moi, j'étais vraiment malheureuse!... J'avais une connaissance plus intime de ce qui se passait, (et véritablement je voyais un abime; car l'empereur était alors lui-même dans une position à ne rassurer personne... Enfin, lorsque j'entendis sonner onze heures, lorsque je vis que la nuit allait commencer et nous conduire au jour, sans que j'eusse devant moi un parti arrêté, je me décidai à écrire au duc de Raguse... L'amitié qui l'avait toujours uni au duc d'Abrantès était pour moi un motif de compter sur lui, et je pouvais au moins être certaine d'être bien dirigée dans ce que j'aurais à entreprendre pour me mettre en sûreté... Je lui écrivis donc pour lui dire qu'étant seule dans ma maison, avec mes quatre jeunes enfans, 'j'étais dans une perplexité d'autant plus grande, que je ne savais pas quel était le meilleur parti, de rester ou de m'en aller...'J'envoyai ma lettre rue de Paradis, faubourg Poissonnière, à l'hôtel de Raguse, où le maréchal était en ce moment occupé à rédiger la capitulation ou plutôt à en recevoir les conditions. Quelque eccupé qu'il fût; je lui dois cette justice, qu'il me répondit aussitôt qu'il eut un moment de liberté: voici sa lettre, que j'ai conservée.

de consiance que vous me donnez, je ne vous tromperai pas... Et si vous voulez vous en rapporter à moi, je vous donnerai le conseil de ne pas quiter Paris, qui sera cortainement demain le lieu le plus tranquille à vingt lieues à la ronde... Après avoir sait pour l'hoaneur des armes françaises et pour celui de la nation tout ce qui était en mon pouvoir, je suis forcé de signer une capitulation qui laisse entrer demain les troupes étrangères dans notre capitale!... Tous mes efforts ent été vains; j'ai dû céder au nombre, quelque douleur que j'en aie éprouvé; mais je devais aussi épargner le sang des soldats qui m'étaient consiés. Je n'ai pas pu saire autrement que je n'ai fait, et j'espère que mon pays me jugera comme je dois l'être. Ma conscience attend cette justice de lui....»

Je reçus cette lettre à deux heures du matin; je la lus aux personnes qui étaient chez moi, et elle nous confirma dans la pensée de ne pas quitter Paris... mais en même temps elle répandit une consternation vraiment profonde parmi nous. Une capitulation!... nous!... capituler!... et sous les barrières de Paris encore!...

- Mais, s'écria Millin, qui se mourait de peur, pourquoi donc la duchesse de Raguse est-elle partie pour Fontaine-bleau, si la résidence de Paris est si sûre?... Il me semble qu'avant d'indiquer aux autres d'y demeurer, le maréchal pouvait prêcher d'exemple en y faisant rester sa femme.
- —Et qui vous dit qu'il ne le lui a pas conseillé? dit madame de Brun...... son départ me le ferait croire. Elle fait toujours le contraire de ce qu'il lui dit...

Ce mot me fut redit quelques jours après; j'étais trop accablée en ce moment pour l'entendre... D'après ce que m'écrivait le maréchal, je ne pris aucune détermination pour quitter Paris; mais je n'en demeurai pas moins fort inquiète.

Pendant que nous attendions avec anxiété quel serait notre sort, car ce que me disait Marmont n'était pas positif, il se passait une scène bien étrange dans cette maison de la rue de Paradis, où il venait de signer la capitulation de Paris. J'en ai eu les détails de la source première, sans qu'ils aient été altérés...

Je rappellerai en quelques mots, pour arriver plus clairement à ce que je vais raconter, que l'armée alliée s'était approchée de Paris, par la route de Meaux; les hauteurs de Montmartre, de Belleville et de Saint-Chaumont avaient été garnies d'artillerie. Mais c'était une mesure insuffisante... Ces hauteurs furent attaquées le 50 mars, à six heures et demie du matin... Le feu continua avec une grande vivacité, jusqu'à trois heures et demie... Dès le matin, vers onze heures, le roi Joseph avait envoyé au maréchal l'ordre de capituler... Et puis il était parti. Le maréchal, qui depuis eut un moment malheureux à Essone, ne fut nullement traftre à l'affaire de Paris :... Il avait commencé avec huit mille hommes, contre quarantecinq mille; il ne lui restait à trois heures qu'une poignée d'hommes d'autant plus intéressans, qu'ils étaient déterminés à mourir sans résultat... Il dut donc capituler; ce n'est donc pas de cette mesure que je le blâme... Il ne pouvait pas faire autrement; mais il pouvait exécuter cette mesure d'une tout autre manière... Voilà le reproche que Paris doit lui faire.

On sait comment se conduisit la garde nationale dans cette journée du 30 mars... L'école Polytechnique sut également un exemple de bravoure et de loyauté nationale...

Il ne le fut pas non plus à Essone; mais la détermination qu'il prit a perdu l'empereur et la France.

Ces deux corps devaient donc s'attendre à recevoir une récompense, au moins morale, dans l'intention de s'occuper d'eux, ce qui fut omis. Cela n'est pas bien au duc de Raguse. La même franchise que je mettrai à le défendre, je l'apporterai à redresser ses torts...

Le maréchal Moncey, ce Nestor de notre armée, ce modèle de loyauté chevaleresque, cet homme que nous estimions tous, avait encore acquis de nouveaux titres à cette estime de ses concitoyens dans la journée du 30 mars... Vers le soir, excédé de fatigue, il se retira chez lui après la cessation du feu, et il allait prendre un peu de repos, lorsqu'un message du maréchal Marmont le pria de passer chez lui. Le maréchal Moncey était souffrant, fatigué, et peut-être cette fatigue et cette souffrance se rappelèrent-elles toutes deux, avant le maréchal lui-même, que le duc de Raguse était bien plus jeune que lui comme homme, comme général et comme maréchal . Du reste, je ne fais ici que présumer, je n'ai aucune raison pour affirmer... En conséquence, il pria M. Tourton, son chef d'état-major, d'aller avec M. le colonel Allent, aujourd'hui conseiller d'état, chez le maréchal de Raguse, pour savoir ce qu'il voulait de lui.... M. Tourton était excédé de fatigue; depuis plusieurs jours il ne s'était ni couché ni déshabillé, car son activité avait été sans seconde... il s'était battu toute la journée du 30, et certes à onze heures du soir il avait plus envie de s'aller coucher que de courir au fond du faubourg Poissonnière; mais l'intérêt général pouvait se rattacher à cette demande

On sait que, lors du couronnement, au moment où l'empereur fit sa vraie noblesse, ses vingt-quatre grands officiers d'empire, Marmont n'en fut pas. Il ne fut maréchal qu'à Wagram, et colonel-général qu'en 1805.... L'empereur était mécontent de lui... Ce fut un grand chagrin pour Junot, parce qu'ils avaient tous deux fait la même route, et tous deux étaient pres, que partis du même point. Cependant Junot n'était que simple grenadier en 1792, et il était grand-officier de l'empire comme colonel-général des hus-bards en 1804, lors du couronnement.

du duc de Raguse, et M. Tourton n'hésita pas un instant à faire ce que lai demandait le maréchal Moncey, et il se rendit chez le duc de Raguse avec le colonel Allent.

Le maréchal Marmont s'occupait alors de rédiger les articles de la capitulation qui fut signée à deux heures du matin, dans la nuit du 30 au 31, par les colonels Denys et Fabvier , au nom des maréchaux Mortier et Marmont... Il écouta ce que M. Tourton lui dit de la fatigue du maréchal Moncey avec son flegme habituel, et il l'invita à écouter les articles de la capitulation qu'il venait de conclure.

En écontant la capitulation de Paris, M. Tourton devait s'attendre à voir les intérêts de ses habitans, de ses monumens, de la garde nationale, respectés et garantis; bien loin de là, il n'était question d'aucun monument; et quant à la garde nationale, il était dit au contraire qu'elle serait licenciée et désarmée. (Article 5.)

- Monsieur le maréchal, dit M. Tourton avec beaucoup de sang-froid, mais aussi beaucoup de fermeté, je ne signerai pas une pareille chose et je ne me chargerai pas non plus de la porter à M. le maréchal Moncey...
- Mais, monsieur, dit avec hauteur le duc de Raguse, il n'est besoin d'aucune ratification.
- Je vous demande pardon, monsieur le maréchal; la ratification du général commandant en chef la garde nationale est d'une absolue nécessité dès qu'il est question d'elle... La garde nationale n'est point sous vos ordres, monsieur le duc...
- M. Tourton avait complétement raison... Le duc de Raguse le sentit, ainsi que les officiers russes qui étaient dans la chambre...
  - Que faire?... dirent-ils.
  - Rédiger une autre capitulation, dit M. Tourton...

Le baron Fabvier était colonel et attaché à l'état-major du duc de Ragus; le colonel Denys était son premier aide-de-camp.

- Je n'en ai pas le pouvoir, dit l'aide-de-camp de l'empereur Alexandre...
- M. Tourton a de la résolution et beaucoup de promptitude de pensée... Il s'avança vers l'aide-de-camp de l'empereur de Russie.
- Monsieur, lui dit-il, me donnez-vous toute garantie pour ma personne, ainsi que pour M. Alexandre Delaborde et M. Allent, si je vais au quartier-général ennemi?... Je demande sûreté jusqu'à sept heures du matin...
- Je vous en donne ma parole d'honneur, dit l'officier russe en posant la main sur sa poitrine.
- M. Tourton n'attendit pas un moment de plus; il descendit rapidement l'escalier avec M. Allent, et se rendit sur-le-champ chez le maréchal Moncey, qui approuva sa conduite et lui donna les plus amples pouvoirs pour traiter avec l'ennemi.
- M. Tourton, partit avec MM. Delaborde et Allent, et sut d'abord trouver le prince de Schwartzenberg, en sa qualité de généralissime des armées alliées... Le prince lui dit, avec politesse, mais avec un air déterminé, qu'il était trop tard pour revenir sur une chose convenue.
- Il n'est jamais trop tard, prince, pour rectifier une erreur... C'en était une grossière de M. le duc de Raguse de croire qu'il avait quelque autorité sur la garde nationale; ses chess ne consentiraient pas à son déshonneur, quand sa conduite mérite une couronne civique...
- C'est fâcheux peut être, répondit le prince de Schwartzenberg, mais ce qui est fait, et fait!...
- Non, mon général, s'écria M. Tourton, ce qui est fait, n'est pas fait!... Et je pourrai vous le prouver avant quelques heures. Que le maréchal Marmont capitule pour ses troupes, il en est le maître; quant à nous, si nous n'obtenons pas des conditions honorables, nous prouverons que Sarragosse et Moscou ne sont pas les seules villes qui aient de l'énergie et l'amour de la patrie au cœur!... Il ne faut pas

si long-temps pour faire chausser des tonnes d'huile et porter des pavés dans nos greniers.

Le général ennemi parut frappé... mais il ne dit rien...

- Je ne puis rien changer à ce qui a été fait, répondit-il enfin; mais l'empereur Alexandre est ici même à Bondy... Que n'allez-vous le trouver?...
- C'était tout ce que voulait M. Tourton... Il se rendit au château de Bondy, où se trouvait l'empereur de Russie, et demanda à le voir... Aussitôt accourut M. de Nesselrode... M. Tourton lui expliqua la cause de sa venue, et demanda, pour tout résumer, à voir l'empereur...

Je dirai, pour ne pas faire de répétition inutile, que lorsque M. Tourton rentra dans Paris, il était porteur d'une capitulation qui portait:

Ce n'est pas tout... la gendarmerie de Paris, cette troupe d'élite, que le duc de Rovigo aimait tant !... avait été également comprise, par l'article 6, dans l'anathème prononcé sur la garde nationale... M. Tourton lui fit rendre son service comme à la garde nationale. Comme à elle aussi, ses armes lui furent rendues sous la garantie des chefs de la garde nationale.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En allant prendre les 4,000 fusils, M. Tourton en prit 12,000, tant il mit d'adresse dans sa mission:

L'école Polytechnique, dont les élèves avaient eu une sia dmirable conduite, avait été oubliée!... les Invalides l'avaient
été également... Les militaires blessés qui, d'après l'article 7
de la capitulation du duc de Raguse, devaient être prisoxniers de guerre, furent libres... Le logement des soldats fut
limité aux casernes '... Les monumens publics, les tableaux,
les statues, furent placés sous la protection immédiate des
habitans de Paris, et la garde nationale fut chargée de faire
le service des portes de Paris et des barrières, conjointement avec les troupes étrangères, durant les premiers jours
seulement... Plus tard, elle fut seule chargée de ce soin.

La noble conduite de M. Tourton n'est pas assez connue des Parisiens, à ce que je crois... Cette conduite est vraiment admirable. Quant à moi, je suis plus fière d'avoir à raconter cela d'un de mes compatriotes, que l'histoire de l'incendie de Moscou..... Au reste, je n'y mets aucune prévention ni partialité; voila l'opinion qu'en avait dès lors M. le général Dessolles, dont le caractère noble, chevaleresque même, est apprécié par ses amis, comme par tous ceux qui le connaissent... Le général Dessolles écrivait en 1816:

« J'ai été mieux que personne à portée de connaître les services que M. Tourton a rendus à la chose publique avec un dévouement et un désintéressement, au dessus de tout éloge...

M. Tourton, en 1814, contribuua en grande partie à la capitulation de Paris, et par là, à sauver des malheurs de la guerre l'immense population de cette capitale. En 1815, il a eu une grande influence sur les déterminations qui ont préparé l'entrée du roi sans trouble et sans tumulte... Enfin, M. Tourton est peut-être celui à qui l'on doit la conservation de Vincennes et des immenses munitions dont ce château était le dépôt. »

J'ai transmis cette opinion de M. le général Dessolles

Cette clause ne fut pas toujours observée.

comme une preuve d'impartialité de ma part en parlant de M. Tourton... je ne suis que juste.

Dans ses Mémoires, le duc de Rovigo accuse M. Tourton du fait de la fausse arrestation de M. de Talleyrand, que j'ai racontée plus haut. M. Tourton était occupé tout autrement, comme on le voit... Au reste, à mon opinion sur sa conduite, toujours belle et honorable pendant tout le temps où il fut chef d'état-major de la garde nationale, il faut ajouter également l'opinion du maréchal Masséna, du général Durosnel, brave et loyal homme s'il en fut jamais, et celle enfin de son chef, du maréchal Moncey, qui sur sa tête vénérable doit compter les couronnes de l'homme de bien comme celles du soldat français...

j'ai soussert plus que je n'ai soussert et ne soussrirai de ma vie.

L'empereur Alexandre eut une belle conduite en 1814... Ce serait une basse ingratitude de la lui dénier... Il fut vraiment grand: on l'est toujours dans le pardon d'une injure... Je n'apporte ici aucune prévention, et je ne parle pas de cette manière parce que l'empereur Alexandre a été parfait pour moi et ma famille; l'opinion que je manifeste est, depuis 1814, la même dans mon âme... Je développerai à mesure que nous avancerons mes motifs pour parler comme je le fais...

Mais une chose remarquable pour caractériser l'époque, pour nous montrer sous notre vraijour d'esprits légers et sans dignité de nous-mêmes, c'est la girouette de nos affections tournant au plus petit vent, sans même savoir si elle regardera le nord ou le midi, le levant ou le couchant. Cette légèreté de jeunesse, cette insouciance enfantine, avec le visage décrépit de notre vieille France qui tombe de toutes parts de caducité tout en criant à tue-tête qu'elle se retrempe et se régénère... cet assemblage de vieux défauts et de jeunes fantaisies est bien absurde et bien triste à observer.

En 1814, ce fut un redoublement. Il y eut comme un vertige... Les journaux furent sublimes en ce genre... Ils enchérissaient encore sur tout ce qui se faisait, tout ce qui se disait... On vit la Gazette de France traiter la défense de Paris de défense sacrilége!..... Ce même journal inséra un article le mercredi 6 avril, dans lequel il donnait le détail même de la conversation de l'officier envoyé par le ministre de la guerre à M. de Lescours, officier d'artillerie chargé de la direction du magasin à poudre. J'ai déjà parlé de cette affaire, où M. de Girardin, malgré son noble caractère, ne fut pas à l'abri d'une des plaisanteries politiques de M. de Talleyrand; je n'avais pas alors sous les yeux le journal où se trouvait l'article qui raconte si élégamment cette atrocité; je l'ai maintenant, et voici le paragraphe:

M. de Girardin avait porté au ministre de la guerre l'ordre de Bonaparte de faire sauten le magasin à poudre de la plaine de Grenelle... Le ministre de la guerre a envoyé cet ordre par un officier à M. de Lescours, officier d'artillerie chargé de la direction des magasins à poudre. Celui-ci était alors à l'École-Militaire, occupé à distribuer les munitions. Effrayé d'une mesure aussi épouvantable, il pâlit. L'officier porteur de l'ordre, remarquant le changement qui s'était opéré sur son visage, lui dit: — Quoi! monsieur! hésite-riez-vous? — Non, lui répondit M. de Lescours... et sur-le-champ il ferma les portes des magasins et mit les clefs dans sa poche. Ces magasins contenaient quatre cents milliers de poudre! Le Kremliu a sauté par ordre du Corse. Sans un bon Français, ce Corse faisait sauter Paris.

Maintenant qu'on sait que cette accusation est un mensonge infâme, pour présenter le *Corse* sous un jour odieux, que penser d'une politique qui, pour réussir, emploie de pareils moyens?... Et les journaux!... ces oracles de vérité, que doit-on en dire? Tout cela fait mal à l'âme!...

Les moyens les plus absurdes étaient mis en œuvre en même temps que les trames les plus odieuses s'ourdissaient. On répandait dans le peuple une petite édition de Mathieu Laensberg, publiée le 1<sup>ex</sup> janvier 1814, qui contenait entre autres pauvretés ces quatre vers :

> Exemple de sévérité, d'exercer Qu'on est obligé d'exercer A l'égard d'un grand scélérat Qui désolait un grand état.

Quels misérables ressorts!...

Pendant que l'empereur Napoléon était à Fontainebleau; que Marie-Louise et son fils étaient à Blois... que tout ce qui devait être reuni se trouvait séparé; Paris, le centre de tout, la résidence du sénat, ce corps toujours si servile

devant l'empereur victorieux, et qui devint seulement Français le jour où il fut malheureux, Paris demeurait au pouvoir du premier occupant. Au lieu d'y faire revenir l'impératrice en poste avec le roi de Rome, ce qui se pouvait faire en vingt-quatre ou vingt-six heures, tout au pluts, on abandonnait le champ de bataille, à qui?... à M. de Talleyrand!...

Au reste, il faut tout dire, car le devoir de la main qui écrit des Mémoires, c'est de rapporter tous les faits qui lui sont offerts... On a prétendu, dans le temps, à l'époque de 1814, mais, à la vérité, fort vaguement, que M. de Talleyrand s'était opposé au départ de l'impératrice et du roi de Rome... On disait que, d'accord avec la minorité du sénat, il voulait faire donner la régence à Marie-Louise, et se faire lui-même chef de ce conseil de régence, continuant ainsi à être l'homme de tous les gouvernemens, de toutes les époques et de toutes les intrigues.

Voilà ce qui fut dit; mais j'ai de fortes raisons pour en douter... M. de Talleyrand pouvait bien adopter ce moyen de se venger de Napoléon, et il était même infernal dans sa conception; mais jamais les puissances n'y auraient donné leur approbation, même en admettant que l'empereur d'Autriche fût arrivé en même temps que l'empereur de Russie, ce qui eût bien changé la face des choses. Mais si le roi de Rome eût été proclamé sous le titre de Napoléon II, l'Autriche aurait eu quelque influence, et M. de Metternich, comme chacun le sait, aime, à ce que je crois, et estime trop peu M. de Talleyrand pour lui donner ici une telle autorité. Au reste, si je rapporte seulement ce bruit, qui circula comme tant d'autres, c'est pour qu'il soit apprécié et jugé.

Ce qui était plus positif et devait en effet le lui parattre, c'était la réunion du sénat pour prononcer la déchéance de Napoléon, et ce fut à quoi il s'occupa sans délai... Seul des dignitaires de l'empire qui sut alors à Paris, il prési-

dait le sénat par son droit de présence comme vice-grandélecteur... Au moment où il préside cette assemblée informe, il est curieux de remonter au premier échelon de sa fortune.

Abbé de Périgord, grand-vicaire de Reims, homme d'esprit de coterie, il sut d'abord de cette cahorte clergéenne qui exploitait alors les boudoirs et les ruelles... Plus tard, en 89 et 91, il fut évêque, et ce fut sa mitre épiscopale qui figura au Champ-de-Mars, à la fédération. Acteur dans le grand drame politique, il débuta sur la scène comme évêque d'Autun et membre de l'Assemblée constituante... Chassé de France par les horreurs de 92, il émigra, ainsi que je l'ai dit plus haut, pour eviter la mort... Cependant il courut un bruit à cette époque qui devait assurer sa tête; on disait (je ne le garantis pas) que M. de Talleyrand était l'auteur de l'apologie diplomatique du 10 août, et de la déchéance de Louis XVI. Je crois que cela s'est dit dans un numéro du Moniteur, en 1798, à l'époque du rappel de M. de Talleyrand, et lorsqu'il fallait lui trouver des titres à la bienveillance du gouvernement; mais ce fut d'une singulière manière... Il était en Angleterre comme précepteur de M. Chauvelin; je ne sais pour quelle raison il revint a Paris... Dans ce voyage, il vit qu'il avait fait une faute. Mais la retraite était difficile... Il ne savait comment échapper, lorsqu'un jour, en allant voir Danton, celui-ci lui cria de sa voix de tonnerre du plus loin qu'il l'aperçut...

— Eh bien! citoyen, que faites-vous donc ici?... Est-ce donc votre poste?...

On pense s'il se le fit redire une seconde fois. Il partit, et de l'Angleterre îl passa aux États-Unis... Ce fut en Amérique qu'il reçut sa lettre de rappel envoyée par cette même Convention qui l'avait proscrit comme prêtre, quelques mois avant... Ministre sous le Directoire, ministre du gouvernement consulaire, appelé pendant tout ce temps le citoyen Talleyrand, il devint ensuite ministre de l'empereur

Napoléon, l'un des grands dignitaires de son empire, comme vice-grand-électeur. Il était enfin arrivé au tour entier du cercle... au point d'où il était parti; car il retrouvait à la porte, pour rentrer en France, les gens qu'il avait pour sa part contribué à en faire sortir, et même long-temps maintenus dans leur exil... Il se retrouvait au retour des Bourbons après avoir aidé à leur renvoi... Au reste, il n'était pas le seul...

J'ai dit tout à l'heure que M. de Talleyrand avait été rappelé par la Convention et qu'il fut gracié ou amnistié, comme on le voudra, par le Directoire... Cette époque me rappelleune petite anecdote relative à M. de Talleyrand, qui, jecrois, est assez peu connue.

M. de Talleyrand dinait un jour à Anteuil, chez M. de L...... avec plusieurs personnes que l'évêque d'Autun ne connaissait pas... La coutume anglaise de nommer chaque personne l'une à l'autre est vraiment fort bonne; elle empêche beaucoup d'inconvéniens, entre autres ceux du genre de celui qui, par exemple, eut lieu ce même jour... M. de Talleyrand, bien qu'il soit en général assez peu causeur, se mit en devoir, en dinant à Auteuil, de parler des ministres du Directoire, renvoyés depuis quelques mois. Il y en avait un parmi eux surtout qui paraissait provoquer en lui toute sa mauvaise humeur : c'était Sottin, le ministre de la police.....

—C'est un de ces frelons politiques, disait M. de Talleyrand, qui gâtent toujours la ruche laborieuse de l'état.....

Et puis ce M. Sottin, en quoi s'est-il fait connaître jusqu'à présent?... par quelle action est-il arrivé au ministère?...

On dit qu'il danse bien..... C'est une triste qualité pour un ministre de la république... et puis quel nom!.... de Sottin à sot, il y a bien peu de distance.

Un homme d'une assez belle figure, mais silencieux, qui avait écouté jusque-là M. de Talleyrand avec plus de calme que le maître de la maison, qui était au supplice et cherchait à faire cesser ou changer la conversation, prit la parole, et s'adressant à l'évêque d'Autun, comme il disait qu'il y avait bien peu de distance de Sottin à sot:

— Vous avez bien raison, monsieur, lui dit-il: souvent il n'y a entre sot et Sottin que le travers d'une table.

G'était Sottin lui-même, que l'autre ne connaissait pas, quoiqu'il fût en face de lui... Eh bien! avec tout son esprit, M. de Talleyrand ne répondit rien, et il fit bien.

Cette anecdote m'en rappelle une autre de la même époque, lorsque M. de Talleyrand fut rappelé en France. On sait que les soins de plusieurs femmes n'y avaient pas nui... madame de Staël, et surtout madame Tallien.

Un homme de beaucoup d'esprit, qui alors était l'ami de madame Tallien, et qui aimait fort M. de Talleyrand, qui l'aimait plus romanesquement peut-être que l'autre ne se souciait de l'être, fut chargé de conduire M. de Talleyrand au Directoire pour la visite d'introduction. Était-ce chez Barras ou chez Carnot, je ne me le rappelle pas exactement, mais la chose est légère... En entrant dans la première pièce, M. de Talleyrand s'appuyait sur sa béquille, parce que tous ceux qui ont entendu prononcer son nom savent qu'il est boiteux, ou, pour parler plus juste, pied-bot. L'huissier, qui avait la consigne, s'en vint à lui, et lui prenant sa béquille des mains, il lui dit qu'on n'entrait pas chez le citoyen directeur avec un bâton.

M. de Talleyrand ne répondit pas; mais, passant son bras sous celui du général Lamotte, qui était alors son introducteur, il lui dit tout en cheminant vers l'appartement de l'un de nos rois d'alors:

— Mon cher, il me semble que votre gouvernement craint infiniment les coups de bâton.

Lorsqu'on pense à l'état d'avilissement ou était le Directoire à cette époque, on ne peut s'empêcher de trouver dans ce mot tout l'esprit de l'homme qui, à juste titre, jouit de la réputation de l'homme du monde le plus spirituel... Cela, je ne le discute pas; mais le talent... mais le génie .... c'est une autre question que je ne puis résoudre à son avantage.

Le talent de M. de Talleyrandest celui de profiter des événemens... de les exploiter, et toujours à son profit, ou bien au profit de celui qu'il prévoit devenir le dominant. C'est sans doute une manière de talent... mais enfin ce n'est que de la finesse, et une finesse de femme... c'est-à-dire un signe de faible nature. Bertrand et Raton: voilà l'histoire de M. Talleyrand... Casimir Delavigne, qui, dit-on, en a eu la première idée qu'il raconta un peu trop naïvement à M.\*\*\*, avait une réelle connaissance du caractère de M. Talleyrand...

Ce ne fut donc qu'une suite de cette même ruse et de cette finesse d'observation qui, en 1814, fit de M. de Talleyrand un homme aussi influent... Les masses, fatiguées de combattre, ne voulaient pas une chose plutôt qu'une autre, les ressorts étaient détendus..... Le talent de M. de Talleyrand consista à le voir, et à diriger la machine presque inerte dans la voie qu'il lui convénait de prendre. Ajoutez à cela les vengeances personnelles contre l'empereur, et vous aurez la confirmation de ce que je dis.... mais les fautes de l'empereur ont grandement servi les intrigues de Bertrand. La première de ses fautes a été de ne pas le mettre à Vincennes en partant, quitte à lui en demander pardon au retour... L'empereur n'en était pas à faire de l'arbitraire, et celui-là lui était commandé par les circonstances, et commandé impérieusement.

Mais Napoléon vit M. de Talleyrand comme je l'ai toujours vu et ce qu'il est, un homme peu capable d'énergie et d'une conception forte. Il oubliait que le vent de la fortune avait changé pour lui, et que maintenant le plus léger souffie suffirait pour abattre sa bannière; il devait donc sé rappeler l'Écriture, où il est dit qu'Achitophel trahissait Absalon pour David, et David pour Absalon, et ne pas laisser derrière lui Achitophel les mains libres. Monsieur de Talleyrand n'était pas le seul... La désense de Paris, pour laquelle on ne put obtenir d'armes, l'a fait voir de reste.

Ce fut donc le drapeau blanc que M. de Talleyraud voulait faire succeder aux sigles de l'empire et aux couleurs nationales qui, depuis vingt-deux ans, menaient les Francais à la victoire... Il ne voulait pas de la république... Le. régime révolutionnaire était le seul qu'il n'avait pas servi; et dans le moment où un bouleversement général s'opérait, tout aurait été confondu dans un affreux tumulte, et les jours de sang de 93 seraient revenus avec plus de désordre encore... Monsieur de Talleyrand n'aimait pas ce régime révolutionnaire... Ce n'est pas qu'il en déclinât les prindipes... Je crois que rien n'est éloigné de son acceptation... mais 93 ne kui convenait pas... Il aime une vie douce, sociale; il aime, parce qu'il n'a que celle-la, la force d'inertie, et il sait que les hommes révolutionnaires n'admettent au premier rang parmi eux que des caractères forts, des âmes avec une grande puissance de volonté..... Saus doute Danton, Saint-Just, Robespierre même, étaient des monstres à face humaine; mais ils avaient une immense force agissante, et cette qualité, ils l'ont prouvée même à l'heure de la mort... Et puis M. de Tslleyrand n'a jamais su parler en public : il y est gauche, timide. Aussi, lorsqu'il fut à l'Assemblée constituante, il y parla peu et mal... Malgré la vanité naturelle à l'homme qui nous porte à nous aveugler sur nos défauts et nos qualités, il sait fort bien ce qu'il peut ou ne peut pas... Ainsi donc il rejets tout ce qui pouvait même rappeler, un gouvernement révolutionnaire. En sa qualité de grand dignitaire de l'empire, il convoqua et présida le sénat; s'il n'y eût pas été, la convocation n'eût pas été légale; il était le seul dignitaire qui fût demeuré à Paris, et puis ensuite le seul qui aurait sanctionné la déchéance de l'empereur.

Alors on vit la honte de la France se dresser haute et

fière, et prononcer sur notre sort, comme si la gloire eût parlé par l'organe de ce sénat qui, pendant vingt ans, fut silencieux, et donna son adhésion à tous les actes proposés devant lui, et qui aujourd'hui, lâchement courageux, élève la tête et la voix contre l'homme qu'il adula pendant sa prospérité..... Il y a dans la conduite du sénat une horrible lâcheté qui révolte même les cœurs qui pouvaient ne pas aimer Napoléon. En général, l'homme n'aime pas à mépriser son semblable, et le mépris jaillit involontaire de l'âme de tout être ayant un peu de sang rouge dans les veines.

L'empereur avait envoyé, dès le 30 mars, le duc de Vicence à l'empereur Alexandre..... Ce n'était plus pour lui que Napoléon voulait obtenir des conditions plus douces... c'était pour son fils et pour sa femme. Cette femme, qui aurait dû venir se jeter entre son père et son mari pour leur demander de mettre bas les armes et de respecter en elle un lien sacré... si elle se fût conduite comme elle aurait dû le faire, si, prenant son fils entre ses bras, elle l'eût été présenter à son aïeul en lui demandant de ne pas le dépouiller de son héritage, jamais l'empereur d'Autriche n'aurait sanctionné la déchéance de son petit-fils... Toute l'Europe connaît le cœur excellent, l'âme aimante de François II; on sait que les liens de famille sont sacrés pour lui... Il est un de ces hommes à vénérer sur le trône, parce qu'on les aime dans leur intérieur... il aurait écouté la voix de la justice en même temps que celle du sang, et l'empereur Alexandre aurait suivi son exemple : c'est un fait.... et les personnes les plus attachées au parti royaliste ne peuvent me démentir... Jamais l'empereur de Russie ne donna une parole positive; mais le 30 mars il était trop tard... On avait déjà donné ou fait paraître une impulsion, et tout cela n'avait pas l'ombre même d'une certitude, encore que l'empereur se voyait abandonné par ceux qu'il avait comblés et auxquels il n'avait jamais fait de mal.... L'empereur Alexandre ne rejeta cependant pas les propositions portées par le

duc de Vicence... Il penchait même pour que Marie-Louise fût régente avec le roi de Rome succédant à son père; mais il voulait que l'armée entière manifestât ce vœu, ainsi que tous les maréchaux..... On a dit que l'empereur rejeta d'abord tout ce que lui dit le duc de Vicence, c'est faux..... ce fut la malheureuse défection du duc de Raguse qui fit tout le mal... Je le dis à regret, parce que je l'aime; mais la vérité n'est qu'une...

L'empereur Alexandre connaissait notre constitution comme nous-mêmes..... Il ordonna donc la convocation du sénat... Il s'assembla, comme je l'ai dit, sous la présidence de M. de Talleyrand, et la, dans ce même lieu où il avait rendu tous les sénatus-consultes qui avaient légitimé toutes les actions de l'empereur; dans cette même enceinte ou l'esprit plus que le cœur français avait dit que Napoléon n'avait pas entièrement perdu son argenterie en Russie, parce qu'il avait retrouvé ses plats au sénat; dans cette même enceinte, ce sénat, bâillonné i jusque-la par une main puissante, heureux de montrer qu'il est composé d'êtres pensans et agissans, prononce la déchéance de celui qu'il avait élevé et soutenu dans ses entreprises guerrières..... Un gouvernement provisoire est nommé, et, comme on le pense bien, le prince de Bénévent est le premier sur la liste; vient ensuite le général Beurnonville, homme aussi médiocre dans la carrière administrative que dans toutes les autres... un homme de la révolution dont il professa non pas les maximes sanglantes, mais les sentimens patriotiques d'alors... Les autres étaient des hommes d'esprit et de telent... mais, parmi eux, je ne voyais que deux noms qui trouvassent en moi du retentissement, c'étaient M. de Jaucourt et M. Dupont de Nemours, qui était secrétaire-général du gouvernement provisoire.

i Il y a des exceptions que je m'honore même de faire et de reconnaître; je ne par le ici que de la masse. On verra plus loin dans le chapitre suivant la liste des sénatus-consultes rendus par le sénat.

qui parlait quand il fallait se taire, il se montra bien misérable dans cette circonstance; il se montra sous la figure de soixante et dix-sept membres qui adhérèrent à ce que disait le sénat, et puis qui gardèrent le silence... C'est toujours ainsi que la France s'est trouvée depuis plus de quarante ans. Sans cesse sa destinée se trouve dans une balance dont le côté opposé n'a pas de contre-poids. C'est une triste manière de prouver sa force... il n'y a jamais d'équilibre où il n'y a pas de niveau.

A peine l'acte de déchéance fut-il connu, que des adresses innombrables arrivèrent à Paris. Nous sommes extrêmement bavards et écrivassions; il nous faut toujours faire des brochures, des discours, des proclamations... C'est une manie propre à notre nation... cela se voit surtout à l'armée. Le moindre officier, un sous-officier même, fera un discours à sa troupe qui, quelquesois, est forte de sept hommes... Alors des esprits connus par leurs excès démagogiques, croyant qu'on les avait oubliés, se mirent à raconter les choses les plus inconcevables sur leur fidélité au drapeau sans tache. A partir de ce jour, ce pauvre Henri ÎV n'eut aucune trève... on ne chantait que Charmante Gabrielle!... ou bien vive Henri IV!... et comme cela était de saison pour un roi mort depuis trois cent cinquante ans!... C'était aussi Louis XIV et puis saint Louis !... Louis XIV était en désaveur; mais Henri IV et saint Louis! il y avait en vérité à faire passer l'envie d'être jamais l'un ou l'autre...

On donnait alors la contre-partie de ce que nous avions fait avec les Gaulois, et les Francs et Charlemagne, quelques semaines avant.

J'ai parlé du gouvernement provisoire; sa composition était étrange... Dans tous ces hommes appelés au pouvoir dans un moment important, il ne s'en trouvait qu'un seul avec une véritable vocation de servir le roi Louis XVIII, c'était l'abbé de Montesquiou. Quant aux autres, on ne

pouvait attendre d'eux que des choses ou nulles pour le pays, ou bien funestes à sa prospérité... J'en excepte cependant M. de Jaucourt; cependant il était moins pur que l'abbé de Montesquiou... il était sénateur... il était attaché à la maison d'un frère de l'empereur; il avait été impérialiste enfin, et j'avoue que les hommes qui furent amenés en vingt-quatre heures à un changement subit dans leur opinion me sont toujours suspects.

M. le comte de Jaucourt est un homme parfaitement aimable; il possède ce ton, ces manières de bonne compagnie qui n'existent presque plus que dans la tradition ou dans nos souvenirs... J'aimais beaucoup à le rencontrer... Il était ami fort intime du comte Louis de Narbonne, qui m'avait appris à l'apprécier... C'est lui qui fit ce trait admirable dont on a tant parlé... Surpris par M. de La Châtre, il se cacha. On ferma une porte sur lui avec tant de promptitude que le doigt d'une de ses mains fut pris dans la porte et entièrement écrasé: il ne poussa même pas une plainte... Ge courage instinctif, venant tout-a-fait du cœur, est bien beau, et ne peut se traduire autrement... Madame de Jaucourt était également l'une des femmes les plus agréables que j'eusse rencontrées jusqu'alors... Il y avait en elle de la grâce, de l'esprit, et une nonchalance pleine de charme qui attirait à elle... Son pied était bien sûrement l'an des plus remarquables de France après celui de MADAME MERE. L'abbé Junot, ancien aumônier des gardes-françaises, et parent de mon mari, était fort lié avec M. et madame de Jaucourt; il passait une partie de l'année à leur terre de Combreux, et me racontait des choses aimables de madame de Jaucourt qui me la faisaient aimer.

Quant au duc de Dalberg, il est un des hommes les plus funestes qu'on pût imposer à la France... Cette pensée est le résultat de mon opinion, et je puis ajouter que je ne varierai pas. Ceux qui ont suivi M. le duc de Dalberg dans toute sa carrière politique, peuvent dire si nous devons nous applaudir de l'avoir vu s'asseoir parmi les hommes qui composaient le gouvernement provisoire de la France... Toujours passionnés, toujours dans la sphère de la folie, nous entendions fulminer contre Bonaparte, qu'il fallait appeler enfin de son nom véritable, s'écriait-on; et des brochures s'imprimaient pour nous prouver que Buonaparte n'était pas Français... et le même jour on reconnaissait M. le duc de Dalberg, Allemand par son nom et sa naissance, Génois par son alliance, comme l'un des chefs auxquels nous devions obéir et l'un des cinq membres d'un gouvernement provisoire.

— Plus de TYRAN! faisait-on dire à Monsieur dans sa proclamation aux Français!... plus de tyran!..

Mais, en vérité, moi qui, de toutes les personnes de la cour de Napoléon, me suis trouvée peut-être la plus maltraitée par lui, jamais il ne me vint dans la pensée de lui donner ce nom!..

-Plus de droits réunis!..

On a vu comment on a tenu cette promesse!..

-Plus de guerre!..

Et même plus d'armée. Nous avons pu juger de ce qui avait été fait à cet égard, en 1830...

Je retrouve par hasard la liste des sénateurs présens à la séance du 1er avril; je vais la transcrire : il faut un peu aider à la mémoire de ceux qui peuvent oublier.

MM. Abrial,
Barbé de Marbois.
Barthélemi,
Le cardinal de Bayanne,
Belderbursch.
Bertholet.
Le général Beurnonville.
Buonacorsi.
Carbonara.
Le général comte ChasseloupLauhat.
Choilet.
Le général Coland.

MM. Cornet.
Davout.
De Grégory-Marcorengo.
Le général Dambarrère.
De Père.
Destutt de Tracy.
Le général d'Harville.
Le général d'Hédouville.
Daubersacet.
Dubois Dubay.
Emmery.
Fabre de l'Aude.
Le général Fésino.

MM. Fontanes.

Garat.

Grégoire.

Herwin de Jaucourt.

Journu Aubert.

Le général Klein.

Legeas.

Lambreschts.

Lanjuinais.

Delannoy.

Lebrun de Rochemont,

Lemercier.

Le général Lespinasse.

Malleville.

Meermann,

Monballon.

Pastoret.

Pontécoulant.

MM. Porcher.

Régal.

Roger Ducos.

Saint-Martin Delamotte.

Le général Sainte-Suzanne.

Saur.

Shimmelpenninck.

Le maréchal Serrurier.

Le général Soulès.

Tascher.

Le général Valence.

Le maréchal de Valmy.

Vandeden.

Vimar.

Volney. Villetard.

Le général Vanbois.

Vandepoll.

## CHAPITRE VIII.

Le sénat. — M. Bulos. — L'abbé Grégoire. — M. de Tracy. — La trahison. — La messe des morts de l'abbé Grégoire. — L'Abbaye-aux-Bois. — Les évêques de Tournay et de Gand. — L'Idéologue. — Napoléon faisant des canonniers d'une troupe de séminaristes. — Le duc de Dalberg et la cocarde blanche. — M. de Bétisy. — M. de Morfontaine. — M. Tourton, — Encore la cocarde blanche. — Le boulevart. — Vive le roi! — Toujours M. de Talleyrand. — L'empereur de Russie. — L'abbé Louis. — L'archevêque de Malines. — Jupiter Scapin. — M. de Pradt, surnommé Gilles-Arlequin. — M. de Nessehrode. — M. de Larochefauld. — Le duc de Doudeauville. — L'honnête homme! — Les maréchaux et l'armée. — Encore l'empereur Alexandre et toujours M. de Talleyrand. — Marie-Louise et son père. — La salle du conseil. — C'est le bazar où nous sommes vendus. — L'archevêque de Malines fait un rêve (voir la brochure qu'il a écrite, et où il dit qu'il a sauvé la France!!).

J'ai donné la liste des sénateurs qui plus tard furent pairs de Louis XVIII, mais je n'ai pas parlé de la plus forte des raisons qui les avaient décidés... C'est assez d'un souvenir amer... je ne veux pas le donner aux cœurs français qui me lisent; c'est assez, je le répète, de ce que j'ai marqué pour eux dans le livre de l'histoire de leur pays...

Je parlerai cependant de l'un d'eux en particulier, et pour faire remarquer que la restauration n'était pas toujours reconnaissante des services qu'on lui rendait...

M. Bulos , officier-supérieur et très-dévoué à la cause impériale, fut trouver, quelques jours après la déchéance,

<sup>4</sup> Frère du directeur de la Repte des deux mondes.

l'abbé Grégoire, et lui dit qu'il lui paraissait étonnant que lui surtout eût donné sa voix pour un événement qui ramenait des gens que lui-même avait proscrits. L'abbé Grégoire disait son bréviaire dans ce moment.. Il marmotta un ou deux mots, et puis il seremit à prier, montrant à M. Bulos des journaux qui étaient sur son bureauet qui parlaient de toute cette affaire... Il continua ses patenôtres, et puis, venant à lui:

- Eh bien, dit-il, voilà de grandes choses!...

M. Bulos fit un mouvement de tête qui voulait beaucoup dire... mais ne répondit rien.

- Vous me blâmez! dit Grégoire.

- Oui certes, dit enfin M. Bulos... Je vous blâme d'avoir ainsi renversé un monument élevé sur les décombres d'un vieil édifice que vous-même aviez renversé, et dans lesquels aujourd'hui vous allez chercher de mauvais gravois pour construire sans but et sans motif.
- Eh bien oui! dit Grégoire... c'est vrai, je le confesse, j'ai contribué à la chute de cet homme, mais savez-vous depuis quelle époque j'y travaille, moi?... Depuis 1807!... Oui, depuis ce temps son acte de déchéance, celui-là même qui vient deservir à présent... eh bien! cet acte était minuté dans mon secrétaire! nous en avons fait le brouillon avec M. de Tracy.

Et voilà cependant l'homme auquel les Bourbons ont refusé une messe de Requiem \*!...

L'empereur ne l'avait pas assez ménagé. Il aurait dû, avec cet esprit plein de sagacité et de raisonnement qui le distinguait, juger cet homme tout à la fois dangereux comme prêtre et comme révolutionnaire. En général, Napoléon n'a pas été assez observateur des dangers qui pouvaient le menacer... Toujours occupé à ressaisir sa puissance lorsqu'il la sentit échapper, il ne fit aucune attention à ce qui menaçait

<sup>1</sup> J'étais alors à l'Abhaye-aux-Bois, nous avions été prévenues qu'on voulait brûler le couvent.

cette même puissance. C'est ainsi que le clergé, sans cesse maltraité par lui, est devenu son ennemi personnel, et qu'il cessa de s'en occuper après lui avoir infligé des corrections aussi rudes qu'humiliantes. L'abbé Grégoire, qu'il n'appelait que l'Idéologue, ainsi que M. Tracy, ne lui pardonnait pas ses moqueries qu'il connaissait fort bien, et sa vengeance mûrissait en secret. C'est également ainsi que les évêques de Tournay et de Gand, enlevés lors du concile de Paris, laissèrent leur diocèse dans un état de vacance, objet d'un trouble que toute la puissance de Napoléon ne pouvait faire cesser. Le chapitre de Gand se divisa...celui de Tournay disparut en entier... Le chapitre de Gand continuant à être turbulent, que fit-on?... Cent séminaristes furent enlevés et envoyés à Vesel pour y servir dans l'artillerie!!... Et quelques jours après ce scandale vraimentinoui, les diacres et les sousdiacres, qui avaientété exemptés du service militaire, furent traités de même et condamnés à rejoindre différens corps .

C'était une mesure doublement maladroite et qui bien sûrement n'est pas sortie de la pensée de l'empereur. Comment n'aurait-il pas vu l'inconvénient de blesser autant de familles dans ce qu'elles avaient de plus cher, et cela chez un peuple éminemment religieux, et notre ennemi, car enfin la Belgique l'était, quoi qu'on en ait dit.

J'ai mis cette circonstance parce que, dans le moment ou nous sommes arrivés, tout ce qui est relatif aux intérêts qui ont décidé la chose, est grave et intéressant... Je parlerai tout à l'heure d'un autre fait également relatif à la défense de Paris et qui est fort peu connu. Maintenant nous allons poursuivre le cours des événemens.

Les alliés entrèrent donc dans Paris. Le duc de Raguse se retira sur Essone avec les généraux Souham, Compans, et plusieurs autres que je retrouverai tout à l'heure aussi quand il en sera temps, et qu'il faut considérer comme les vrais motifs de l'affaire terrible de Marmont.

Ceci cut lieu en 1812 et 1813.

Pour faire la relation détaillée de cette journée du 31 mars, si importante dans l'histoire de la France, je dirai que ce même jour, quoique la capitulation fût signée depuis deux heures après minuit, et que par conséquent les Bourbons eussent été proclamés dès le point du jour par leur parti si l'assentiment des puissances alliées eût été positif, à onze heures du matin rien n'annonçait encore, même par un signe, que la révolution fût faite dans ce sens. Ce ne fut que vers midi que quelques cocardes blanches et des drapeaux blancs se firent voir sur la place Louis XV... Ges signes étaient portés par trente ou quarantes personnes à cheval qui agitaient ces drapeaux en criant : Vive le roi! vivent les Bour bons! !... Mais le peuple était morne et silencieux et ne dissit rien. Ceci est un fait. On sait comme il est facile de faire de mouvement en faisant crier vingt personnes au milieu d'un carrefour... L'archevêque de Malines nous a raconté luimême que ce jour, 31 mars, quelque désir qu'ileût de voir la chute de Napoléon, il n'entendait et ne voyait rien qui pat saire présumer le retour de l'ancienne dynastie. Ce sut M. le duc de Dalberg qui le premier, étant à une fenêtre de l'hôtel de M. de Talleyrand, où se fabriquaient toutes les affaires de la pauvreiFrance ce jour-là, s'écria:

— On prend la cocarde blanche!...

Alors une partie des personnes qui se trouvaient chez M. de Talleyrand se précipitèrent sur la place même, pour voir quel était ce mouvement... G'était un groupe qui se dirigeait vers le boulevart de la Madeleine... En passant par la rue Royale, les cris devinrent plus vifs et les fenêtres s'ouvirrent; des cocardes blanches furent jetées, et les femmes agitèrent des mouchoirs blancs... M. de Bétisy se donnait un mouveillent extraordinaire. Il allait partout, et demandait des cris à tous ceux qui passaient. Il donnait rendezvous pour le soir chez M. de Morfontaine, qui fat dans cette journée une personne excessivement influente par les effets, non seulement de sa fartune, que depuis long-temps il

prodiguait pour une cause à laquelle, au reste, il était toujours demeuré fidèle, mais par les soins qu'il se donna dans cette journée du 31, ainsi que tout ce qui l'entourait. J'aurai à parler sur lui et sur sa mort, qui fut toujours un sinistre mystère, et qui peut-être pourrait avoir maintenant un jour qui l'éclairerait.

Ce groupe, tel que je viens de le décrire, était donc sur le boulevart lorsqu'il rencontra M. Tourton, officier-général de la garde nationale, qui était à cheval avec un aide-decamp de l'empereur de Russie.... Tous deux furent arrêtés par le groupe, qui continuait à crier : Vive le roi!... vivent les Bourbons !... M. Tourton leur dit qu'il ne pouvait leur donner la protection qu'ils lui demandaient dans ce moment, parce qu'il lui fallait prendre des ordres de ses supérieurs, et l'aide-de-camp de l'empereur de Russie parut fort embarrassé... Ces messieurs continuèrent leur chemin (ils allaient à la barrière de Belleville), et le groupe demeura où il était. Le fait est que tout ce mouvement était on ne peut pas plus partiel; et si un escadron de la garde impériale avait seulement traversé Paris, tout eût été dissipé à l'instant même... La marche du groupe n'a pas dépassé le boulevart Montmartre, dans cette matinée du 31 mars.

Ce fut alors que les souverains alliés entrèrent dans Paris. A mesure qu'ils avançaient dans la ville, la manifestation pour les Bourbons devenait plus positive; soit que la crainte de Napoléon eût jusque-là comprimé le vrai sentiment, ou que tout simplement le penchant à reconnaître le soleil levant et abandonner le soleil couchant se fit ici reconnaître comme toujours... Mais une autre légère circonstance influa sur cette grande affaire d'une manière très-singulière. Les troupes alliées portaient toutes au bras die écharpe blanche; elles la portaient comme un signe de victoire, mais pas du tout comme un signe de royalisme pour la France. La plupart des gens qui regardaient le crurent... Les royalistes, qui savaient fort bien la vérité de la chose,

se donnèrent bien garde de ne pas profiter de cet avantage, et ils s'écrièrent que Louis XVIII était reconnu par l'empereur de Russie et l'empereur d'Autriche lui-même... que M. le prince Schwartzenberg portait l'écharpe blanche, et que le roi serait ici le lendemain.

Voilà ce que criaient plusieurs personnes du haut de lenr tête sur les boulevarts et dans les Champs-Élysées, où l'empereur Alexandre se rendit d'abord pour voir défiler ses troupes et établir l'ordre... On me l'a dit, car je déclare ici que je ne suis pas sortie de ma maison ce jour-là, et que je n'ai pas été au devant des Cosaques pour crier: Vive l'empereur de Russie... comme les Français n'ont pas rougi de le faire; et cependant j'avais été exilée par Napoléon, du moins je le croyais!!!

Mais une chose positive, c'est que nulle parole n'avait été donnée de la part des alliés... Sans doute l'empereur Alexandre avait une opinion plus ou moins favorable pour les Bourbons, je crois même qu'elle l'était tout-à-fait, mais que cette opinion dût se maniferter à l'instant, voilà ce que je ne crois pas. Un fait à l'appui de la préférence que l'empereur Alexandre accordait à la cause royale, c'est le choix qu'il fit de la maison de M. de Talleyrand, connu pour l'ennemi de Napoléon... je ne dirai pas qu'il l'était pour l'ami des Bourbons, car je serais stupide de le dire et de le croire; mais enfin il les servait ce jourlà pour accabler l'autre... C'est donc chez lui que l'arsenal fourbissait des armes pour frapper l'empereur... Que Dieu pardonne à M. de Talleyrand le mal qu'il a fait à la France... Au reste, il a bien des comptes à régler avec lui; un de plus ou de moins ne l'a pas effrayé.

Ce fut à cinq heures du soir que l'empereur Alexandre se dirigea vers l'hôtel de M. de Talleyrand... Il était en conseil alors avec M. de Pradt, qui, après avoir baisé la main impériale qui le combla de faveurs pendant quinze ans, vint aussi donner le coup de pied de l'âne au lion abattu... et puis vint M. le duc de Dalberg... Celui-là cet impardonnable dans sa haine, parce qu'il n'avait mes à reprocher à Napoléon, qui toujours fut pour lui et tous les siens une source de biens, d'honneurs et de grâces. L'ingratitude portée à ce degré révolte doublement, et il faut être plus du mande que je n'en suis pour comprendre même son existence :...

L'empereur de Russie était à pied... Il descendit de cheval après avoir vu défiler ses troupes, et vint aussi chez M. de Talleyrand... Il fut reçu par le mattre de la maison d'abord, ayant peur aide des cérémenies M. de Pradt, d'un côté, et le baron abbé Louis, de l'autre... Tous deux étaient friands de ministère, et postulaiant déjà en a'humiliant devant le vainqueur afin de partagen les déponitées du vainçu... M. de Talleyrand ne pensa pas que tous ces gens-la étaient de sa robe... sans cula il cût évité peut-être au moins l'archevêque de Malines.

Pour être véridique, je dois dire capendant qu'avant l'arrivée de l'empereur de Russie, M. de Nesselcode était demeusé enfarmé avec lui pandant deux heures, et je crois bien que ce qui fut discuté plus tard dans le conseil fut arrêté alors entre aux... L'empereur de Russie était-il d'accord? voils par example ce que je ne sais pus...

Dès le même jeur, l'archevêque de Malines resontait à teut le monde que le rei de Prusse tui avait seuri, que le prince de Schwartzenberg l'avait sainé, que M. de Nesselrede lui avait parté!... C'étaient, comme en le voit, des faveurs en effet bien grandes, de la part de gens qui pouvalent ne pas penser à lui l'.... Quel degré d'oubli de soiméme!... Et voilà l'homme qui ose appeler Napoléon Jupiter-Scapia!... Quel nom alors lui sera donné à lui-même?

Ce fut dans le trajet que fit l'empereur de Russie; pour

a il est une politique mondaine qui consacre une injustice dès qu'elle est

atteindre la maison de M. de Talleyrand, qu'il fut abordé par M. le vicomte Sosthènes de Larochefoucauld, qui lui demanda de rendre à la France ses princes légitimes. Cette démarche de M. le vicomte de Larochefoucauld est aussi honorable que la conduite des autres est infâme... Jamais M. de Larochefoucauld n'a servi Napoléon en aucune manière \*, ni à l'armée, ni dans sa maison d'honneur. Ses sentimens, toujours dans la même direction, n'ont eu qu'un objet. Le jour où il arbora la cocarde blanche, il ne fit que manifester une affection que depuis long-temps son père et tous les siens lui avaient inculquée, et que du reste ils ne cachaientpas... Rien n'est à blâmer, tout est au contraire à louer,.. La seule chose qui m'a fait de la peine dans cette démarche, c'est la demande instante d'abattre la colonne..... M. de Larochefoucauld devait y voir la gloire de la France. Du reste, la réponse de l'empereur Alexandre fut extraordinairement circonspecte..... Il accueille M. de Larochefoucauld; mais il ne donna aucune espérance, et même une sorte de refus pouvait être deviné.

La cause de cette irrésolution venait d'un motif que l'on ne connaissait pas alors à Paris... L'empereur de Russie ne voyait pas du tout que la nation partageât l'enthousiasme de quelques centaines de personnes que M. de Taileyrand lui présentait comme le royaume. A l'affaire qui avait eu lieu récemment à la Fère-Champenoise, les Russes avaient vu quelques milliers d'hommes se battre et se faire couper en morceaux plutôt que de céder à l'ennemi, et ces hommes étaient enlevés à la charrue seulement depuis quelques jours. Que fersit donc l'armée?... que feraient donc les maréchaux... les généraux?... Cette pensée occupait profundément l'empereur Alexandre... Je le tiens d'une source dont

M. le duc de Doudeauville, l'un des hommes les plus respectables que je comaisse, père de M. de Larochefoucanid, fut plusieurs fois sollicité ainsi que son fils d'entrer dans la maison de l'empereur : ils refusérent toujours.

je ne puis douter. C'est ici que M. de Talleyrand fut utile à la restauration; car il est de fait que, entre lui et M. de Nesselrode, tout fut minuté d'avance, et on le fit adopter ensuite à l'empereur Alexandre, en lui présentant à l'appui de ce qu'on disait la défection du corps de Marmont..... Marmont, le frère d'armes, l'aide-de-camp, l'ami de cœur qui restait à Napoléon après la chute de Junot, de Lannes, de Duroc, de Bessières..... celui-là l'abandonnait!..... La France ne voulait donc plus de lui!..... Une autre coïncidence fâcheuse fut la séparation qui est lieu par le fait de Marie-Louise et de son père!!...

Quoi qu'il en soit, l'empereur de Russie résistait assez fortement, au dire même de l'archevêque de Malines, à toutes les raisons que lui donnait M. de Talleyrand.

- Quels moyens emploierez-vous? demanda l'empereur Alexandre.
- Les autorités constituées, répondit avec assurance M. de Talleyrand.

L'empereur parut étonné.

- Quelles autorités? toutes sont dispersées...
- Je demande pardon à Votre Majesté... Le sénat est en nombre suffisant ( ce n'était pas vrai ) et le corps-législatif aussi. Le sénat une fois prononcé, la France suivra sa volonté :...

L'empereur parut encore hésiter.

- Votre Majesté veut-elle entendre deux témoins qui confirmeront mon assertion?

Et M. de Talleyrand fit entrer M. le baron abbé Louis et l'archevêque de Malines..... C'est à ces deux hommes que l'empereur de Russie s'en est rapporté pour établir son opinion sur l'état de la France! en vérité, je commence à le croire, son parti était pris d'avance...

Cette parole de M. Talleyrand est une condamnation terrible pour le sénat. Ainsi donc, si le sénat avait résisté aux ordres aubitraires de Napoléan il sus été secondé par la França.

M. de Talleyrand introduisit donc ses deux témoins dans la salle où notre sort se discutait... car le conseil se tint immédiatement. Ce conseil était composé de MM. le duc de Dalberg, Nesselrode, Pozzo di Borgo, prince de Schwartzenberg, prince de Lichteinstein, M. de Talleyrand, le baron Louis et l'archevêque de Malines, le roi de Prusse et l'empereur Alexandre..... Tous étaient rangés à droite et à gauche du grand meuble qui est au milieu de la chambre. L'empereur Alexandre était debout, allant et marchant sans s'arrêter; il paraissait fort occupé du grand intérêt qu'il traitait... Il parla long-temps sur les malheurs de la guerre, et finit par conclure que Napoléon ayant mérité la déchéance d'un pouvoir dont il abusait, il fallait laisser la France se donner de nouveaux souverains et l'aider dans cette grande affaire, en lui prêtant assistance contre quelques personnes qui pourraient vouloir maintenir un ordre de choses qu'il fallait abattre entièrement... Il se tourna, après avoir parlé, vers le roi de Prusse et le prince de Schwartzenberg qui représentait l'empereur d'Autriche, et leur demanda si c'était leur avis..... Ils répondirent tous deux affirmativement..... L'empereur Alexandre reprit alors son discours avec émotion... et dit plusieurs paroles vraiment belles et généreuses. Il faut convenir que la première fois il fut grand et admirable : c'est justice de le reconnaître.

Mais une chose curieuse, c'est la conduite de l'archevêque de Malines... Je ne le peindrai qu'avec les couleurs de sa propre palette.

— Quand l'empereur me demanda mon avis, dit-il en racontant cette scène vraiment curieuse par le rôle qu'il y jouait, j'éclatai en m'écriant que nous étions rous royalistes!... que la France entière l'était comme nous!... Que nous n'avions gardé le silence qu'à cause du congrès de Châtillon (c'est-à-dire par peur)... et enfin mille belles choses semblables.

Oui, ce sut ainsi que cela se passa... Je n'ajoute ni n'in-

vente... Le fait sut mis dans les journaux, mais pas du tout avec ces détails... dont je garantis la vérité.

Vint ensuite la convocation du sénat le 1er avril..... la déchéance de Napoléon, et tout ce qui suivit ce grand événement...

## CHAPITRE VIII.

Adhésion du corps-législatif à l'acte de déchéance. — Mailhe le conventionnel — Quelle, classe d'hommes accueillit les Bourbons. — Napoléon et ses maréchaux à Fontainebleau. — Conspiration. — Nouveau Romalus mentant au ciel. — Un cour de coton. — Quels étaient les conspirateurs. — Seguatural!! — Propositions faites aux puissances. — Par qui présentées. — Berthier. — Prétextes mal déguisés. — Départ. — In un revent pas. — Le duc de Raguse à Essone. — La ressemblance. — La députation. — Sorte de mystification. — Entretiens sur le suicide. — Précautions. — Acide prussique. — Volonté de Dieu.

Ge fut le 2 avril que l'acte de déchéance sut prononcé, et le 3 avril le débris incomplet du cerps-législatif adhéra à la déchéance. Tout s'écroulait avec une rapidité esfrayante! Il y avait comme un souffle de Dieu sur le peuvoir qui tombait en s'effaçant! c'était affreux!...

L'empereur Napoléon, en recevant l'acte du sénat, montra ce qu'il était plus que jamais il ne le fit connaître. Les hommes qui ont osé le juger sur cette page de sa vie n'ont pas seulement compris cette immense nature, et leur voix misérable a pu s'élever contre lui... Il y a dans notre façon d'agir certaines parties qui, en vérité, font rougir lorsqu'on y pense ensuite de sang-froid, et qu'on revoit des temps écoulés qui nous apparaissent comme autant defantômes... Parmi les acteurs qui élèvent le plus la voix contre ce drame qui déroule ses pages avec une terrifiante régularité, on voit un homme qui fut l'un des plus acharnés à la perte de Louis XVI, le conventionnel Mailhe..... Il se met dans cette légion de serviteurs de la nation, parmi les hommes qui

parlent aujourd'hui au nom du bien public, et qui, pendant vingt ans, l'ont caché dans les replis de leur âme, les uns par lâcheté, les autres par une insouciance qu'ils osent appeler prudence... Des noms qui rappellent 93 et ses saturnales; des noms que, pendant tout son règne, Napoléon proscrivit comme tachés de sang, surgissent de toutes parts en 18:4, et viennent saluer le drapeau blanc.... Cette assurance impudente est, ce me semble, la plus forte preuve de la faiblesse des Bourbons... Ils la comprenaient, les malheureux, et ces cris de joie étaient une insulte à leur retour. Comment comprendre autrement la réunion des mêmes hommes qui servirent la démence populaire, la fureur démagogique, la tyrannie oligarchique et le despotisme impérial?... C'est cependant ce que nous vimes en 1814!... Voilà les hommes que les Bourbons accueillirent!... tant il est vrai que tout appui est bon pour le pouvoir qui s'étaie autrement que sur ses propres forces!... En donnant pour ainsi dire la main à des hommes qu'il devait proscrire, le gouvernement royal a fait une faute immense; il a redonné une existence à un corps privé de vie ou du moins frappé de léthargie par la main de Napoléon. Il savait comme on gouverne la France, celui-là... Comment s'est fait 1830?... avec les élémens remis en vigueur en 1814... c'estau moins mon opinion, et jesuis d'autant plus fondée à la conserver, que les événemens la confirment chaque jour.

Napoléon, retiré à Fontainebleau, était là avec Berthier, Maret, Caulaincourt, Bertrand, et la plus grande partie des maréchaux. Cette page de l'histoire de l'empereur est peut-être sans exemple dans celle des siècles... On voit les révolutions du sérail, celles du prétoire, du Bas-Empire; on voit les assassinats de la Russie; on voit encore les couronnes sanglantes de l'Inde être données par les chefs de l'armée ou par de vils eunuques... mais RIEN, RIEN dans les pages de l'histoire ne donne la pensée de ce qui s'est

passé à Fontainebleau pendant les jours et surtout les nuits que le héros', abandonné de la fortune, y passa au milieu de ceux qu'il croyait ses amis!!! Un voile épais fut alors jeté sur les événemens; ceux qui les provoquèrent avaient trop de honte de leur bassesse pour ne pas la cacher au monde.

Napoléon, maîtrisé par la rapidité des circonstances, n'eut pas le temps de les signaler à l'horreur publique, et la restauration, qui, sans les avoir commandés, les avait au moins autorisés, en partageant leur honte partagea leur volonté de mystère... Tout fut donc inconnu pour les masses, et peu de monde apprit alors que Napoléon avait été voué à la mort dans une conspiration extrêmement nombreuse, les jours qui précédèrent son abdication, et formée par les principaux chefs de l'armée.

— Mais, dit l'un d'eux dans le conseil ou plutôt le sabbat que ces démons d'enfer tenaient entre eux, que ferons-nous de lui?... Il y a ici deux ou trois séides qui, comme Antoine ', pourraient bien porter sa robe sanglante au peuple et nous faire jouer le rôle de Cassius et de Brutus. Je n'ai pas envie de voir brûler ma maison et d'être mis en fuite.

Eh bien! dit un autre, il ne faut laisser aucune trace!...
Il sera monté au ciel comme Romulus!..

Les autres applaudirent... Alors commença le plus horrible entretien... il est hors de la force humaine d'en rapporter les détails... La mort de l'empereur fut proposée, discutée pendant une heure avec le sang-froid d'un sauvage de l'Inde armé du tomawack, et cherchant le plus sûr moyen d'enlever adroitement la chevelure de sa victime!...

- Et Berthier? dit un autre. Tous levèrent les épaules.
- Il le saura quand la chose sera faite. Mais jusque-là... silence... Berthier n'est rien du tout. Il a un cœur de coton et une tête de vent.

Ils voulaient parler du duc de Bassano, de Caulaincourt, de Bertrand, et de quelques autres dans les classes moins élevées.

Tous se mirent à rire, un seul excepté. — Mais, dit celui qui avait porté la parole le premier, il faut enfin terminer. L'empereur de Russie s'impatiente; nous sommes avancés dans le mois d'avril, et rien n'est fait; aujourd'hui, pour la dernière fois, il faut lui parler de son abdication, il faut qu'il la signe difinitivement.... ou bien...

Un geste horrible suivit cette parole.

Napoléon fut averti de ces réunions mystérieuses et terribles où son existence était ainsi agitée par des hommes qui lui devaient la leur !... Qu'il se fût mis seulement à sa femêtre, qu'il eût dit pendant la parade à sa vieille garde :

- Mes enfans... on veut m'assassiner... Et cinq minutes après, quelques lambeaux sanglans eussent été les seuls restes de ceux qui le menaçaient... Il ne le fit pas, et voilà cet homme qu'on accusait dans ce même temps d'être sanguinaire !... tyran !... C'est une honte de plus pour nous.

Oui, la vie de Napoléon fut menacée par les mêmes hommes comblés par lui de biens et d'honneurs, de faveurs, illustrant leur lignage, leur donnant un éclat échappé de son auréole et les accablant sous des bienfaits que jamais leur cœur ne reçut. Cette partie de sa vie est peut-être la plus terrible à rappeler au souvenir de qui l'a aimé comme moi... Combien il dut souffrir l... Non, les tourmens de Sainte-Hélène ont dû pâlir devant le moment où, lui mettant une plume dans la main, un homme osa lui dire:

- Signez... si vous voulez vivre!...

Si cette dernière parole ne fut pas articulée, le regard, le geste, l'inflexion de la voix a dit plus encore que la bouche ne pouvait faire entendre!...

Il signa!! et avec ce renoncement à nous il signa le malheur de la France, du moins le vois-je ainsi. Ce fut donc alors qu'il proposa son abdication, mais en faveur de son fils. Cette proposition peut-être eût été acceptée sans M. de Talleyrand et ses agens; car, malgré la vanité de l'archevêque de Malines, qui le porte toujours à se croire

un acteur fort important dans la grande représentation, il n'était pas autre chose qu'une de ces grandes utilités qui arrivent sur la scène pour dire: Monsieur, c'est une lettre. Tout infime qu'il était, au reste, il fut très-nuisible, et Napoléon put juger, mais trop tard, du tort qu'il eut de ne pas écraser tout à-fait les sempens qu'il avait éloignés de lai.

L'empereur de Russie voulut connaître d'esprit de l'armée avant de prendre une dernière résolution. Alors Napoléon choisit le maréchal Macdonald, le maréchal Lefebvre, le maréchal Oudinet, le duc de Vicence, le maréchal Ney et le duc de Bassano pour porter à l'empereur Alexandre les propositions qu'il faisait aux puissances alliées... Quelque temps avant il s'était passé une scène dont le souvenir me force presque à de la haine contre l'homme qu'elle concerne presque entièrement : c'est Berthier!... Il était avec l'empereur, et il baffauta une encuse pour le quitter dans ce moment ; mais il avait, dissit-il, des papiers impertans pour l'empereur lui-même à mettre à couvert, et qui nécessitaient sa présence à Paris.

Tandis qu'il parlait, l'empereur le regardait avec une surprise douloureuse que l'autre ne vit ou me voulut pas voir...

—Berthier, lui dit Napoléon en lui prenant la main, Berthier! vous voyez comme j'ai besoin de consolations!... combien j'ai surtout besoin d'être entouré par mes vrais amis!

Il appuya sur ce mot... Berthier ne réponduit pas... Napoléon continua:

- -Vous reviendrez demain, n'est-ce pas, Berthier?...
- ---Certainement, sire, répondit le prince de Neuschâ-tel!...

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ils ne furent pas tous ensemble auprès d'Alexandre, mais ils comm uniquaient journellement.

Et il sortit du cabinet de l'empereur, la tête déjà pliée sous le poids d'une trahison, lui!... Berthier!...

Après son départ, l'empereur fut long-temps sans parler... Le duc de Bassano respectait ce silence de tristesse et cherchait à s'identifier avec son mattre malheureux, bien plus qu'aux jours de ses triomphes... Lui aussi suivait de l'œil cet homme accablé sous le poids des immenses faveurs qu'il n'avait payées par aucune des actions qui faisaient au moins acquitter les autres...

Napoléon le suivit long-temps des yeux; son regard était profondément triste... il le ramena ensuite vers le parquet, qu'il fixa pendant plusieurs minutes... On voyait passer sur son front les ombres des grandes pensées qui se heurtaient dans cette âme souffrante... Enfin, il alla vers le duc de Bassano, et posant la main sur son bras, il le lui serra avec force:

—Maret, lui dit-il, il ne reviendra pas!... Et il tomba accablé dans un fauteuil!... Lorsque je me retrace tous les détails de cette scène si courte dans ses apparens détails, et si profonde, si grande dans la vie de l'âme d'un homme, la mienne est bouleversée!... Il me faut pleurer pour ne pas trop souffrir!... Alors je me trouve bien grande... car il me semble que j'aurais préféré la mort à une telle conduite...

Et en effet, Berthier ne revint pas!!...

Je parlerai de sa mort en même temps que de celle de M. de Morfontaine... toutes deux ont un singulier mystère autour de leur agonie inconnue... toutes deux pourraient avoir la même cause que celle du général Quesnel!...

Le duc de Raguse avait laissé son corps d'armée sous le commandement du général Souham; le corps d'armée était aux environs d'Essone; le maréchal Marmont, incertain sur ce qu'il avait à faire, hésitait encore... La convention qui, le 5 avril, fut conclue à Chevilly entre lui et le prince de Schwartzenberg, l'avait été précédemment,

puis démentie... Mais une chose bien impardonnable au duc de Raguse, ce fut d'avoir envoyé la copie de l'acte de déchéance de l'empereur, qui n'était pas encore connue de l'armée... et par les paroles qui accompagnaient cet envoi, il était facile de juger ses intentions.

— Sommes-nous donc au temps eu les Romains faisaient et défaisaient l'empire dans une séance du Forum? dit le général Lucotte...

Alors le général Souham jugea que, si l'empereur revenait au pouvoir, ils en avaient déjà trop fait pour reculer et qu'ils seraient perdus, et résolut, en l'absence du duc de Raguse, d'agir comme il le fit en effet. Il dit aux troupes qu'on allait à l'ennemi... A peine cette parole fut-elle prononcée, que les soldats coururent aux armes comme des forcenés et partirent avec joie; mais à mesure qu'ils avancaient, ils ne voyaient pas l'ennemi... Enfin, arrivés dans les environs de Versailles, ils virent qu'on les avait trompés; ils s'élevèrent avec furie contre leurs généraux, qui furent au moment d'être sacrifiés à la colère du soldat. Les cris de vive l'empereur! retentissaient comme le tonnerre... Un chef de bataillon, qui ressemblait étonnamment à l'empereur, et qui en raison de cette ressemblance s'habillait comme lui, vint à passer dans le même moment; il fut aussitôt enlevé dans les bras des premiers soldats qui l'aperçurent, et porté en triomphe avec une sorte de délire et aux cris forcenés de vive l'empereur!.... mort aux étrangers!.... mort aux Prussiens !... mort aux Russes !... Cette nouvelle parvint à Paris presque aussitôt, mais pas assez vite pour éclairer l'empereur Alexandre! mais voulait-il l'être?.... c'est un labyrinthe dont on ne peut sortir. Gependant je crois qu'il était de bonne foi en arrivant à Paris...

Le détail de l'arrivée des maréchaux de France chez l'empereur de Russie est un fait raconté dans tant d'ouvrages, que je juge inutile de le rapporter encore ici.... Je dirai seulement que le nombre de maréchaux étant complet, l'empereur voulut y mettre le maréchal Macdonald, et il dit au duc de Bassano:

pas, mais c'est un honnête homme, et par cela même sa voix aura plus de poids suprès de l'empereur de Russie qu'aucune autre; écrisez-lui, Maret.

Et puis après aveir réfléchi un moment.... Mais ce pauvre Marmont! il sera affligé que je ne le mette pas dans cette députation!.... Écoutez, Maret, il faut l'y laisser.....

Mettez-y Macdonald, mais laissez-y Marmont...

Je ne sais si le duc de Reguse connatt ce détail; s'il l'ignore, je crois qu'il est fait pour l'affliger.

Les Maréchaux vintent donc à Paris après avoir eu avec Napoléon une longue conférence; mais il est faux que le maréchal Lefebvre l'ait traité avec dureté, comme quelques journaux l'ont dit dans le temps. Le maréchal Lefebvre était tellement dévoné à Napoléon dans les derniers momens de sen pouvoir, que c'était tui qui devait faire éclater l'insurréction de Paris pour fa défense... Je raconterai cela tout à l'héuré... Ce fut le maréchal Ney qui lui parla avec le plus de radesse, et même comme si déjà il fût descendu du trêne et prêt à monter dans tette cage qu'on lui destina plus tard...

Ils partirent donc; s'arrêterent à Petit-Bourg chez le prince de Wurtemberg pour y prendre d'autres sauf-conduits... Déjà commençaient les humiliations, mais enfin nous étions vaiucus!... Le maréchal Marmont ne descendit pas de volture, ce qui fut trouvé étrange, et ce qui l'était en effet.... Arrivés à Paris, ifs furent chez l'empereur de Russie... La encore le maréchal Marmont donna une marque singulière d'agitation... c'est qu'il souffrait... car il n'était pas traître... non... il ne l'était pas... il ne le fut jamais... il est malheureux!.... Mais qu'il doit l'être s'il connaît la portée du mal qu'il nolis a fait!

Les maréchaux entrerent chez l'empereur de Russie;

Marmont n'entra pas avec eux! Cependant il ignorait encore ce qu'avait fait Souham... ou bien le savait-il déjà? Voilà qui est presque impossible à résoudre...

L'empereur Alexandre éconta les maréchaux avec attention... Sans doute son parti était pris..... Cependant, je le répète, il ne voulait pas, au moins en apparence, forcer la nation... Le parti de la concession faite à Napoléon II par son père, était d'abord un des trois partis proposés au conseil, et que M. de Talleyrand était parvenu à faire rejeter; mais entouré de l'assentiment de l'armée, il devenait bien autrement fort et rédontable en l'opposant à un parti dont les couleurs n'étaient plus les nôtres, ainsi que les sympathies.

L'empèreur de Russie parlait là-dessus avec chaleur et même avec intérêt..... Les argumens portés en faveur du jeune enfant paraissaient même lui faire impression; la crainte surtout d'une guerre civile était pour lui, il le faut dire, une des choses les plus effrayantes et le plus à redouter... Au moment où l'on pouvait concevoir quelque espérance, un de ses officiers lai remet un paquet... Il l'ouvre, sa figure change tout à coup...

— Eh quoi! messieurs, dit-il aux maréchaux avec un accent de reproche, vous traitez avec moi au nom de l'armée, vous m'assurez de ses sentimens, et je reçois dans l'instant la nouvelle que le corps d'armée du duc de Raguse vient d'adhérer à l'acte de déchéance proclamé par le sénat!

Et il leur présenta l'acte d'adhésion, revêtu des signatures de tous les officiers-supérieurs et des officiers-généraux du 6<sup>me</sup> corps... On s'était bien donné de garde d'ajouter que les soldats et les sous-officiers de l'armée avaient failli fusiller leurs chefs!... Et c'était là la force... c'était là L'ARMÉE!...

De ce moment, tout fut rompu, soit que l'empereur Alexandre ne cherchât qu'un prétexte, soit qu'il ne voulût plus croire à ce qu'on lui dissit, tout fut brisé sans retour... Telle fut la réponse qu'on rapporta à Napoléon.... Lorsqu'il la reçut, il fut plus accablé sous le poids de l'immense malheur d'être abandonné par ces hommes qu'il avait faits, que par la perte de sa couronne.... Une âme vraiment grande et belle, bien digne de le comprendre, le duc de Bassano, me disait que l'empereur ne lui avait jamais paru plus admirable que dans ce moment. Seulement toute cette journée il parla sur des sujets profondément tristes, et surtout du suicide..... Il en parla si souvent, que Marchand, son premier valet de chambre, et Constant, en furent frappes... Ils se consultèrent, et tous deux d'un commun accord refferent de la chambre de l'empereur un poignard arabe et de sa botte de pistolets toutes les balles qui s'y trouvaient... Ils furent ensuite plus tranquilles, et se reposèrent sur les soins qu'ils avaient pris.

Le duc de Bassano avait aussi remarqué cette conversation sur un sujet toujours ramené malgré ses efforts par ce qui occupait profondément Napoléon. Le duc de Bassano parla à Marchand avant de se retirer, en prenant congé de l'empereur, et lui aussi fut tranquillisé par le rapport de Marchand.

Il était dans son appartement depuis quelque temps, lorsque Constant accourat pâle et tremblant en s'écriant :

- Monsieur le duc, l'empereur est fort mal!...

Le duc de Bassano fut aussitôt auprès du lit de l'empereur, qu'il trouva en effet pâle comme une statue de marbre et froid comme elle... L'infortuné s'était empoisonné!...

Lorsqu'il était parti pour sa seconde campagne de Russie, Corvisart lui avait donné un poison d'une telle subtilité, qu'en quelques minutes, quelques secondes même, la vie était éteinte. Ce poison était, je crois, celui de Cabanis, et se composait de l'acide prussique, que depuis on a reconnu si terrible!... Ce fut avec ce poison que Condorcet s'empoisonna. Napoléon le portait constamment sur sa poitrine, dans une bague renfermée elle-même dans un petit sachet de peau hermétiquement fermé. Comme il avait toujours un gilet de laine sur la peau, il y avait long-temps que ce sachet n'avait frappé la vue de Marchand, et il lui était sorti de la pensée.... L'empereur, presque assuré de la vertu de ce poison qu'il avait toujours porté sur lui pour s'éviter une prison comme François I<sup>ex</sup> ou bien une mort peut-être aussi cruelle que la prison, quoique moins humiliante.... l'empereur avait toujours vu dans ce sachet un moyen de braver le sort et d'être toujours maître de lui... Il le prit donc après avoir mis ses affaires en ordre, écrit tout ce qu'il voulait écrire... et avoir dit adieu à M. de Bassano et à ses autres amis, mais sans leur donner le moindre soupçon...

Le poison était, comme je l'ai dit, d'une extrême violence; mais sa subtilité même le rendait aussi plus capable de s'altérer, et c'était ce qui était arrivé. L'empereur souffrit horriblement, mais il ne mourut pas...

Quand le duc de Bassano l'apercut dans cet état qui ressemblait à la mort, il se précipita sur l'estrade du lit en fondant en larmes.

- Ah! sire, qu'avez-vous fait?... s'écria-t-il.

L'empereur ouvrit les yeux, le regarda avec le sentiment d'un cœur qui le comprenait, et, lui tendant sa main froide et toute humide d'une sueur glacée:

— Vous le voyez, lui dit-il, Dieu ne veut pas que je meure... Lui aussi me commande de souffrir!...

Le duc de Bassano ne peut jamais raconter cette scène avec quelque suite... il est trop ému, et son âme est tou-jours trop vivement remplie de ce souvenir, unique dans une vie, pour le traiter comme un autre souvenir... Je le comprends, aussi n'ai-je jamais insisté...

L'empereur eut de violentes nausées et des coliques trèsdouloureuses... Le poison eut tout son effet, la mort exceptée... Napoléon disait vrai... La Providence le réservai encore à de nouvelles souffrances...

Ce fait fut peu connu à cette époque, et cependant tout ce qui touchait à un tel homme était d'une haute importance. Mais il importait aussi qu'il ne fût pas intéressant aux yeux d'une multitude qui aurait peut-être fait payer chacune de ses douleurs par des torrens de sang, et la menace seule que la mort lui avait faite, par la chute de bien des milliers de têtes... L'hécatombe aurait eu lieu avant les funérailles.

## CHAPITRE IX.

Donleurs que me cause l'abdication de l'empereur. — Impudence du duc de Raguse. — Affliction de l'empereur. — La forme du Grand-Montreuil. Proclamation du conseil-général de la Seine. — L'Ogre. — M. Chabrol de Volvic. — Ce qu'il aurait fait en 1830, — Vers allégoriques. — De Bonaparte, des Bourbons, etc., brochure de M. de Châteaubriand. — Injustice et vérité. — Les trente-deux Capets. — Allocution. — La Gazette de France et les sermons de Massillon. — Repos de l'âme. — Proclamation du général Lucotte. — Les braves en désertent james. — Lettre du maréchal Ney au roi provisoire. — Journée du 4 avril à Fontsinebleau. — Ney et Lefebvre. — La garde toujours fidèle. — Ce que pouvait encora faire l'empereur après sa déchéance. — Sénatus-consulte depuis 1805. — 2,173,000 hommes. — Carnot. — Auecdocte. — Le brevet de lieutenant-général.

La nouvelle de l'abdication de Napeléon fit un effet qu'il serait difficile de rendre aujourd'hui. On était alors tellement accablé soi-même sous ses propres infortunes, que ce qui était en dehors frappait sans deute, mais sans atteindre, comme on l'aurait été dans un autre moment; encore revêtus d'habit de deuil, les veuves et les orphelins souffraient de trop vives douleurs personnelles, pour donner des larmes aux malheurs publics. Il n'y avait que des œurs comme ceux qui tenaient d'aussi près que nous à l'empereur qui pouvaient souffrir à la fois de leurs peines et des siennes. Ce que je ressentais était étrange... Un affreux malheur s'était élevé entre lui et moi, il avait ajouté sans le vouloir peut-être une grande amertume à ce revers... et rependant il n'y avait pas dans Paris peut-être une âme plus touchée

de ses malheurs que ne l'était la mienne, et pourtant il ne le croyait pas!...

J'ai parlé de ce que le général Souham avait fait faire au corps d'armée du maréchal Marmont. Lorsque le gouvernement provisoire vit que l'armée, qu'on assurait soumise, était au contraire en pleine révolte, il dit au duc de Raguse : - Partez à l'instant, et allez remettre l'ordre parmi vos hommes d'armes : comme aurait dit François Ier au sire de Longueville... Mais vraiment ce n'était plus la même chose! et nos soldats étaient des êtres résléchissans, au lieu de machines à bataille. Lorsqu'on sut que le maréchal était arrivé dans les environs de Versailles, on voulait aller le prendre, et, l'on peut le dire aujourd'hui, c'était pour le massacrer !... Je connais plusieurs officiers qui voulaient même porter le premier coup... Une faute de sa malheureuse convention de Chevilly, maintenant connue, avait surtout exaspéré, non seulement les officiers, mais les soldats : c'était la stipulation d'un lieu de retraite, d'une sécurité pour l'empereur et sa famille!!... Il y avait, il faut en convenir, dans la conduite de Marmont en cette circonstance, une sorte d'impudence. Je suis fâchée de n'avoir pas d'autre mot à employer; mais il vient au bout de ma plume... Il ne peut nous dire, A Novs, que la sûreté de Napoléon, de ce colosse du monde, dont les mains puissantes venaient encore naguère de remuer les deux hémisphères, que cette sûreté dépendit de lui !... Il y a là un orgueil ridicule, et avec la même franchise que je prononce dans ma conscience que je ne crois pas que le maréchal Marmont ait eu la volonté de trahir, je dirai à haute voix qu'il eut un tort irrémissible, de stipuler ainsi la sûreté de son mattre, car il l'était... La chose eût-elle été vraie, il devait en faire un article secret, et y mettre toute la pudeur de l'amitié et du dévouement. J'ai su depuis peu de temps seulement la douleur que ressentit l'empereur de cette partie de la conduite du duc de Raguse... Elle sut presonde!

En arrivant à Versailles, Marmont n'osa pas se présenter à ses troupes! Il fit avertir ses officiers-généraux, et se rendit dans une ferme au Grand-Montreuil. Les officiers-généraux, qui avaient une grande responsabilité, ne la voulurent pas conserver seulement sur leur tête, et ils emmenèrent avec eux une foule d'officiers de tous les grades. Ge fut alors qu'eurent lieu des scènes terribles... Le malheureux Marmont fut entouré d'un cercle accusateur qui élevait des cris de vengeance avec une énergie faite pour amener la pâleur sur un front moins habitué aux périls que ne l'était le sien!... Malheureux homme!... si loyal!...|si brave!... si bon!... si dévoué!... et maintenant frappé d'anathème et ne conservant pour amis que quelques cœurs fidèles, comme le mien, qui savent que la trahison est étrangère à son âme.

— Mais qu'auriez-vous fait à ma place? s'écria-t-il dans

un moment de désespoir.

— Ah! monsieur le maréchal, dit un major qui se trouvait près de lui, on pouvait tout faire avant d'abandonner l'empereur!!... On pouvait mourir! ajouta-t-il après un silence assez long, qui prouvait que le brave homme venait d'interroger son cœur, et qu'il aurait plutôt quitté la vie

que ses aigles et son empereur!...

On sait comment tout s'apaisa par l'abdication de Napoléon!... Cette action de sa vie est peut-être la plus belle de toutes... elle a passé inaperçue auprès de gens qui, comme nous, ont une légèreté qui s'étend à tout... Un seul signe de la petite main de Napoléon pouvait faire sortir de terre des milliers de soldats! il pouvait rentrer dans Paris déguisé, y faire éclater une insurrection, faire massacrer les souverains alliés, et remplir les rues et les places publiques de sang et de cadavres... mais il y aurait eu des Français de sacrifiés dans cette lutte terrible, et il préféra descendre du trône que d'y rester par de tels moyens... On peut me croire quand je l'affirme... mes notes sont de cette

époque; et certes je n'avais pas alors de raison pour être partiale pour Napoléon.

En parlant de tout ce qui se fit à cette époque, il me faut signaler une action presque étrangère à la ville de Paris, blen que ce soit le conseil-général du département de la Seine qui l'ait faite, mais dont elle a supporté le blâme, c'est la proclamation, du reste très-bêtement faite, queique M. Bellart y eût travaillé; ce qui prouve que la passion n'est qu'une sotte... c'est, dis-je, la proclamation qui fut faite par le conseil-général aux habitans de Paris... Mais il faut prévenir, avant d'en citer quelques passages, que e'est l'abjection dans sa bassesse, la haine dans son âcreté... la vengeance dans son horreur.

Je ne puis citer cette pièce tout entière, elle est trop longue : j'en rapporterai seulement quelques lignes pour faire juger du reste.

- «... Il n'est pas un d'entre nous qui, dans le secret de son cœur, ne le déteste comme un ennemi public; pas un qui, dans ses plus intimes communications, n'ait formé le vœu de voir arriver le terme à tant de cruautés!...
- » Ce vœu de vos cœurs et des nôtres, nous serions des déserteurs de la cause publique si nous tardions à l'exprimer.
- » L'Europe en armes nous le demande... elle l'implore comme un bienfait envers l'humanité!... »
- « ... Qu'importe, disent-ils plus haut, que Napoléon n'ait sacrifié qu'un petit nombre de personnes à ses haines, ou bien à ses vengeances particulières, s'il a sacrifié la France, que disons-nous, la France? l'Europe entière, à son ambition!...»

Je pourrais ajouter d'autres citations, mais celles-là suffisent pour constater en même temps la lâcheté long-temps timide, la haine insolente dès qu'elle se sent appuyée, et pour compléter le tableau, la justice que ne peut s'empêcher de lui rendre cette même haine en reconneissant qu'il ne fut pas cruel!... S'il ne mérita des reproches que comme voulant la guerre, quel souverain fit tirer plus de coups de canon que Louis XIV?...

La nation française est avant tout éminemment guerrière, et Napoléon la conduisait avec sa passion favorite. L'une de ses petites mains blanches et douces nous poussait bien un peu fortement quelquefois; mais aussi que nous montrait l'autre?... où nous conduisait-elle?

Geux qui en ont fait l'ogre du Petit Poucet, parce qu'ils lui ont vu des bottes de sept lieues, auraient dû, avant de le juger, mieux connaître nos positions respectives. Nous aimions l'empereur... et tout en nous plaignant de lui, nous disions comme la femme du fagetier de Molière:

« Je veux que mon mari me batte, moi !! »

Et puis que signifiait cette répudiation de l'empire... et de ses gloires?... L'existence de l'empire avait été d'assez longue durée, elle avait donné des preuves trop fortement incisées de sa glorieuse réalité, pour qu'on ne portât pas impunément la main sur cette arche sainte, qui devait être sacrée pour tous les cœurs français... Pourquoi tout un parti voulait-il répudier nes lauriers parce que Napoléon les avait plantés?... Mais ils sont bien sanglans!... Éh! quels lauriers ne le sont pas, quand c'est la victoire qui les donne? Ilsont, dit-on, coûté des milliers d'hommes à la France?... Mais la révocation de l'édit de Nantes a frappé d'expatriation plus de trois cent mille familles!... Parmi ces malheureux combien y avait-il de milliards abandonnant le champ paternel pour aller mourir sur la terre de l'exil?... Croit-on qu'à l'agonie de ces infortunés leur cri de désespoir ne résonna pas avec un éclat plus retentissant au pied du trône de Dieu pour demander vengeance contre Louis XIV, que le gémissement du soldat de Napoléon frappé par le boulet au milieu des batailles?... Et si nous parlions des cages de fer du château de Loches? des exécutions de Tristan et de

Trois-Echelles!... de l'édit sur les chasses du bon ro Henri IV... et du passe-temps de la fleur de chevalerie du courtois François I<sub>er</sub>, qui menait joyeusement sa cour voir brûler les sectaires pour réjouir un chacun?... Allons, allons, il ne fallait pas non plus crier tolle après Napoléon, il n'en a pas tant fait.

La proclamation du conseil-général était signée par messieurs :

Bellart, de Lamoignon, De Latre, Badenier, Barthélemy, D'Harcourt, Gauthier, Lebeau (président), Montavant (secrétaire), Vial, Pérignon.... et le préset était M. de Chabrol!... C'était lui qui était préset aussi quelques jours avant, lorsque les maires de Montereau et de Château-Thierry vinrent raconter les monstruosités commises par les alliés dans leurs villes!... Ce fut lui qui signa la proclamation qui se fit alors aux habitans de Paris et de la banlieue!.... Mais il y a une sorte de pudeur qui défend un revers de médaille présenté aussi promptement... On donne sa démission... est-ce donc une chose si difficile que de renoncer à une place pour conserver sa conscience? car enfin, ou le gouvernement de l'empereur lui était odieux, ou le renversement de ce gouvernement ne pouvait lui convenir!..... On me dira que beaucoup étaient dans ce cas peutêtre... M. de Chabrol était dans une position d'autant plus importante, qu'elle nécessitait une sorte de profession de foi publique... Eh bien ! plutôt que de faiblir dans l'un ou l'autre cas, j'aurais donné ma démission. Cela nous prouve qu'en 1830, si l'on avait laissé M. de Chabrol à l'Hôtel-de-Ville, il y serait demeuré et aurait encore fait une proclamation.... Je suis fâchée d'avoir à tracer des paroles aussi dures; mais M. de Chabrol est un homme public, il appartient à l'histoire, et chacun peut discuter sur l'importance de sa conduite dans la crise la plus grave de notre époque..... A mesure que j'avancerai dans mon récit, je montrerai que je suis conséquente avec moi-même, et que ma conduite fut toujours d'accord avec mes sentimens. A l'époque où nous sommes arrivés, je n'allais pas contre ce que j'avance ici maintenant avec fermeté; je portais encore le deuil de mon mari, et mon cœur, ulcéré par de vives et profondes blessures, savait toutesois apprécier notre position politique. Mes affections politiques également, si toutesois ces deux mots vont ensemble, étaient aussi justes que selon mon devoir... Ceci une sois posé, je puis parler sans crainte...

Cette proclamation du conseil de la Seine rappelle le style déclamatoire des énergumènes de 93... Au lieu de se borner simplement à rappeler une vérité, qui même n'en était une que de parti, mais ensin qu'on pouvait soutenir, c'est que Napoléon avait abusé de son pouvoir, on parle dans cette proclamation avec une exagération évidente..... la passion s'y fait sentir par la fausseté même des accusations; tout y est méchamment retracé dans ce qui est vrai, et les mensonges y sont flagrans : on croit entendre un aga des janissaires excusant le meurtre d'un sultan, ou bien un chef de cohorte prétorienne voulant légitimer la mort sanglante d'un empereur du Bas-Empire..... La maladresse se joint au reste. On vient parler de maitres aux Français, en reprochant à l'empereur son despotisme !.... et cependant ces mêmes têtes qui s'élèvent tout au dessus des autres pour crier anathème sur un grand homme, se sont tenues couchées dans la poussière pendant douze ans devant ce même grand homme, dont elles chantaient les victoires... On dirait qu'un sommeil léthargique les a endormies dans leur adoration, et que maintenant un mouvement convulsif les en a fait sortir... C'est avec de l'hyperbole, de l'emphase ridicule qu'ils frappent sur le colosse d'airain qui s'est élevé sans eux vers les cieux pour y prendre sa place dans l'immortalité.... Rien ne me rappelle mieux l'admirable strophe de M. Lefranc de Pompignan:

Le Nil a vu, sur ses rivages,
Les noirs habitans des déserts,
Insulter, par leurs cris sauvages,
L'astre éclatant de l'univers.
Cris impuissans! fureurs bizarres!
Tandis que ces monstres barbares
Poussaient d'insolentes clameurs,
Le dieu, poursuivant sa carrière,
Versait des torrens de lumière
Sur ses obscurs blasphémateurs.

Ces vers semblent être faits exprès !...

Un des actes du gouvernement provisoire, dont il faut le remercier, c'est la nomination du général Dessolles au commandement de la garde nationale. Cette nomination était une garantie pour nous. Le général Dessolles est un de ces hommes qui sont estimés de tous les partis. L'empereur ne l'aimait pas à cause de sa tendre amitié pour Moreau, mais il ne pouvait lui refuser une profonde estime pour son caractère, et il la lui accordait; je puis le certifier pour l'avoir entendu souvent parler du général Dessolles comme d'un des généraux les plus dignes d'intérêt qui fussent dans le parti de l'armée du Rhin.

Ge fut, je crois, le 3 ou le 4 avril que parut la fameuse brochure de M. de Châteaubriand, intitulée: De Bonaparte, des Bourbons, et de la nécessité de se rallier à nos princes tégitimes, etc.... Le même jour il parut une proclamation de M. Pasquier, et un portrait de l'empereur par M. de Lacretelle, ainsi qu'un morceau de littérature froid et ennuyeux.... Ges deux pièces sont bien curieuses..... Quant à M. de Châteaubriand, sa conduite toujours noble lui donnait le droit de tout dire.... Il pouvait élever aussi haut qu'il le voulait une tête couronnée tout à la fois par le courage de l'honneur et par notre littérature, dont alors il était le roi... Seulement j'ai souffert en le voyant injuste pour une grande renommée. Moi aussi j'avais des reproches à faire à l'empereur Napoléon; mais ma prévention ne

m'empêchait pas de voir sa gloire lumineuse... Il n'est pas vrai que Napoléon ne sût qu'un faux grand homme!.... Ce reproche d'avoir abandonné son armée après Moscou est également injuste et porte à faux... Il devait revenir à Paris pour chercher des ressources et relever le courage abattu des troupes. Annibal aurait bien voulu pouvoir aller à Carthage pour y chercher des secours!... il aurait conquis Rome... Ses soldats ont peut-être encore plus souffert dans leur passage des Alpes que les nôtres en Russie, et pourtant nons lui accordons le titre de grand homme... C'est un histrion, un comédien, dit M. de Châteaubriand.... En vérité, il ne faut avoir vu Napoléon qu'une fois pour connaître sa simplicité remarquable et son horreur de toute étiquette; il sentait seulement que la représentation était nécessaire à un peuple comme le nôtre, qui aime les fêtes et le luxe. Ce même luxe était nécessaire aussi à la prospérité du commerce... Ce qui m'émeut toujours en répondant aux gens d'esprit qui avancent de pareilles erreurs, c'est qu'ils n'y croient pas... c'est qu'ils savent très bien que rien n'est plus faux, au contraire!.. Par exemple, que signifie ce reproche à Napoléon de n'être pas mort gelé en Russie avec ses soldats?... Ses Tigellins, dit M. de Châteaubriand, se réjouissaient de ce qu'il n'avait manqué de rien! il a toujours été bien nourri et bien chaudement dans sa voiture 1....

Mais à quoi, je le demande, aurait servi une tête de plus abandonnée au fléau destructeur, et cette tête étant celle du chef de tous?... Pas un regret, dit la brochure, pas un remords!...

Et qui sait tout ce qu'il a souffert?... Oui, il a souffert, et beaucoup encore!... mais il était de sa grande âme de ne pas découvrir sa plaie profonde!... Comment n'aurait-il pas souffert, d'ailleurs?..... A ne le considérer que comme tyran, comme conquérant sacrifiant tout à sa volonté d'acquérir, ne fût-ce qu'une ville, eh bien! il devait être ac-

cablé sous ses revers..... désespéré d'avoir perdu ses soldats, ne les vit-il que comme des moyens de vaincre, et non comme des hommes... Celui qui perd sa fortune dans une partie de jeu, et qui doit dire adieu aux joies de ce monde, pleure sur cette perte... Ne fût-ce donc que pour être plus facilement un Attila, Napoléon devait regretter les cent cinquante mille hommes gisans dans les neiges sanglantes de la Russie...

M. de Châteaubriand fut emporté, à cette époque, par un élan bien pardonnable sans doute, mais qui n'avait aucune justice... Cependant, autant ce qui concerne Bonaparte dans sa brochure est hors des bornes de la vérité, autant ce qui regarde les Bourbons est admirable, surtout quand il parle de madame la duchesse d'Angoulême!... Mais aussi quelle est la plume qui tracera l'histoire de cette royale et sainte martyre, et ne trouvera pas les paroles divines qui conviennent à sa limpide et sublime nature!!...

«..... Cette jeune princesse, que nous avons persécutée, que nous avons rendue orpheline, regrette tous les jours dans les palais étrangers les prisons de la France. Elle pouvait recevoir la main d'un prince puissant et glorieux 1, mais elle préféra unir sa destinée à celle de son cousin, pauvre, exilé, proscrit, parce qu'il était Français, et qu'elle ne voulait pas se séparer des malheurs de sa famille... Le monde entier admire ses vertus, les peuples de l'Europe la suivent lorsqu'elle paraît dans les promenades publiques, en la comblant de bénédictions : et nous!... nous pouvons l'oublier!... Quand elle quitta la patrie où elle avait été si malheureuse, elle jeta les yeux en arrière, et elle pleura. Objets constans de ses prières et de son amour, nous savons à peine qu'elle existe. Je sens, dit-elle quelquesois, que je n'aurai d'enfans qu'en France.... mot touchant, qui devrait seul nous faire tomber à ses pieds... »

<sup>1</sup> L'archiduc Charles.

Ce morceau sur madame la duchesse d'Angoulême est une des belles choses écrites par M. de Châteaubriand; c'est admirable, parce que cela vient de l'âme... parce que le feu sacré de la vérité anime chaque parole... Aussi lorsque, avant ce que je viens de citer, M. de Châteaubriand nous dit : «.... Le sang noble et doux des Capets ne se reposait de produire des héros que pour faire des rois honnêtes hommes...» il ne disait pas ce qu'il pensait, et je n'en veux pour preuve que ce qu'il écrivit en 1830, lorsqu'il reconnut que dans la poussière de TRENTE-DEUX CAPETS, deux seulement étaient dignes de nos respects et de nos souvenirs: Henri IV et Charles V...

La passion de l'esprit de parti est de tous les sentimens qui agitent l'homme celui qui peut-être le rend le plus injuste et le plus incohérent avec lui-même...

Il y a également de l'injustice, et tout-à-fait avec intention, à toujours rappeler le lieu de la naissance de Napoléon au moment de sa chute... Mais depuis quatre-vingts ans la Corse est une province française... La preuve en était dans Bonaparte lui-même élevé à l'École militaire et sa sœur élevée à Saint-Cyr... Le résultat de l'injustice portée à l'excès est d'en détruire l'effet.

Quant à l'allocution faite à Napoléon par M. de Château-briand lorsqu'il lui redemande la cabane, le palais, l'église, le village ruinés, détruits par la guerre, il me semble que M. de Turenne, M. de Villars, M. de Luxembourg, le général Moreau, et mille autres, le général Beurnonville lui-même, membre du gouvernement provisoire, si ce n'est seulement qu'il n'a, je crois, jamais détruit de ville, non plus que d'armée, ce même reproche peut être fait à tout homme ceignant l'épée du commandement. C'est aussi par trop abuser de la position malheureuse d'un homme... et à l'appui de ces pauvretés on mettait le lendemain dans la Gazette

de France un sermon de Massillon!... cela nous annonçait sous quel régime on allait vivre...

M. de Châteaubriand, emporté sans doute par son désir de prouver les torts de l'empereur, dit plus loin : « Get eventurier qui se vantait d'avoir des rois dans son antichambre, qui envoyait signifier ses ordres aux souverains !....»

M. de Châteaubriand n'a done jamais vu l'empereur Napoléon entouré de ce que, neus, neus appelions sa cour rhénane? Il n'a pas vu la souplesse de l'épine dorsale de tous ces rois, dent plusieurs d'ailleurs ne l'étaient que de la main de Napoléon, comme le roi de Saxe, le rei de Bavière, et le roi de Wurtemberg!... Il y a mieux, ces rois ne l'eussent jamais été sans lui... Quant à ses guerres, si elles furent injustes, celles de Louis XIV le furent encore plus et par esprit de conquêtes... La seule guerre entreprise par un juste motif, celle de la succession d'Espagne, fut malheureuse dans toute sa durée et faillit ne pas réussir...

Je terminerai par la citation d'un passage qui, je l'avoue, me frappa étrangement...

c..... Il importe au repos des peuples, il importe à la sûreté des couronnes, à la vie comme à la famille des souverains, qu'un homme sorti des rangs inférieurs de la société ne puisse impunément s'asseoir sur le trône de son maître, prendre place parmi les souverains légitimes, les traiter de frères, et trouver dans les révolutions qui l'ont élèvé assez de force p ur balancer les droits de la légitimité de la race. Si cet exemple est une fois donné au monde, aucun monarque ne peut compter sur sa couronne. Si le trône de Crovis peut être, en pleine civilisation, laissé à un Coase, tandis que les fils de saint Louis sont errans sur la terre, nul roi ne peut s'assurer aujourd'hui qu'il régnera demain!....

En vérité on croit rêver en lisant ces paroles !... Que fait Clovis, je vous le demande, à cette affaire ?... Charlemagne y songeait bien vraiment à la dynastie de Clovis...

En invoquant les malhours de la famille révele des Bourbons, en cût été teut à la fois plus conséquent et plus certain de réussir... Les cent jours sont un commentaire à ce texte...

Je vis alors paraître une adresse ou plutôt une proclamation qui me fit du bien à l'âme... elle était d'un Français, et d'un bon Français... C'était le général Lucotte... il commandait la division de réserve, queiqu'il ne fût à cette époque que général de division... Il parta à ses soldats en ces termes :

## « Mes ynèmes d'armes,

- L'empereur Népoléena fait annoncer à l'armée, qu'étant considéré comme le seul obstacle à la paix de l'Europe, il était prêt à renoncer au trône et même a la vie 2 pour le bonheur de la France.
- » L'empereur Napoléon demande que le prince son fils et S. M. l'impératrice régente lui succèdent dans le pouvoir que la France lui a conféré.
- » Les premiers cerps de l'état doivent répondre, et les puissances coalisées paraissent protéger l'émission libre du

<sup>&#</sup>x27; Je ne parie pas de M. de Châteaubriand. J'ai pour son caractère et son bésu talent la plus haute admiration.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Il comanissait la terrible tentative faite par l'empereur, et qui n'avait pas réussi.

revue. L'empereur avait empêché, sinsi que cela devait être, 'qu'aucun journal fût remis aux troupes. Il espérait encore : ceci se passait le 4 au matin. La revue se passa tranquillement; lorsqu'elle fut terminée, le maréchal Ney suivit l'empereur au château, entra avec lui, comme par une sorte de contrainte, dans son cabinet, et lui demanda avec un ton qui n'était plus le même que celui qu'il avait avec l'empereur quelque jours avant, s'il avait connaissance des événemens de Paris, et en même temps lui présenta un paquet de journaux; l'empereur les parceurut, et dans le même instant le maréchal Lefebvre entra dans le cabinet.

- Ehbien, lui ditle brave homme d'une voix tremblante d'émotion... veus n'avez pas voulu écouter vos fidèles serviteurs... vous êtes perdu... Le sénat a prononcé la déchéance!...

Ces paroles du maréchal Lefebvre ont été dites par lui en effet; mais comme on ignorait et comme on ignore les consrits qu'il avait donnés à Napoléon, elles furent interprétées autrement qu'elles ne le devaient être... Je donnerai l'explication de ces paroles de Lefebvre tout à l'heure...

La garde était toujours fidèle... mais les troupes de ligne étaient travaillées. Dieu veuille que le mouvement qu'on cherchait à leur imprimer ne vint pas du haut commandement !... e'est un mystère d'horrible iniquité.

C'est alors que la conduite du duc de Bassano sut ce qu'elle devait être... un modèle de dévouement, de loyauté, de belle âme et de noble cœur... Non seulement il ne quittait pas l'empereur, mais il le consolait, lui redonnait de la sorce, et le soutint admirablement dans cette heure terrible et Napoléon voulut trouver la paix dans la mort!..

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le maréchal Lefebvra avait conseillé à l'empereur de se défendre dans Paris... lui-même devait, comme enfant de Paris, le seconder : en peut voir la preuve de ce que je dis dans la pièce que j'ai copiée dans le brochure de M. de Pradt, et qui est de la main de M. de Rovigo.

Le duc de Reggio était aussi à Fontainebleau; Napoléon le fit monter après la parade du 5, et lui demanda si les troupes le suivraient en Italie.

- Non, sire, lui dit le maréchal... Votre Majesté a abdiqué.
  - Oui, mais à certaines conditions.
- Les soldats ne connaissent pas ces nuances, répondit le maréchal.

L'empereur ne répondit rien... A une heure du matin les maréchaux Ney et Macdonald revinrent de Paris... Ney entra le premier...

- Eh bien ?... lui dit l'empereur...
- Sire, nous n'avons réussi qu'en partie.

Et illuiraconta comment la défection du sixième corps avait empêché la régente de lui succéder avec son fils... Napoléon parut accablé de la conduite des tronpes confiées à Marmont... Marmont!!... Sans doute il n'était pas traitre... mais quel mal plus grand aurait fait un traître?

- Où puis-je vivre, demanda Napoléon, avec ma famille?
- Où le voudra Votre Majesté... A l'île d'Elbe, par exemple, avec six millions de revenu.
- Six millions!... c'est beaucoup, puisque je ne suis plus qu'un soldat...

Dans ce moment Napoléon avait avec lui à Fontainebleau les troupes de Macdonald, Mortier, Lefebvre, et celles de Marmont; ces divers corps formaient un tout de quarantecinq mille hommes; en ôtant les douze mille du corps de Marmont, il en reste trentre-trois, avec lesquels Napoléon pouvait commencer la guerre civile... Avant quinze jours il aurait doublé ses forces. On ne lui à jamais su gré de cette conduite... on a osé dire qu'il avait manqué de fermeté!!... lui!!...

Il abdiqua par un noble mouvement de sa grande âme!... Il abdiqua pour sauver à la France, je le répète, l'horreur d'une guerre civile. Malheur à ceux qui ne le veulent pas reconnaître! J'ajouterai ces mots qui se trouvent dans un beau livre!

« Les âmes nobles ont le besoin de vénérer, comme les âmes » basses de dénigrer... »

J'ai parlé du sénat et du mépris qu'il m'avait inspiré, lorsque, après avoir aidé aux maux de la France par sa servile obéissance, il vint accabler et abandonner celui qu'il avait perdu; mais j'ignorais combien il était coupable. Ce n'est qu'à l'instant, en cherchant parmi quelques notes de 1814, que j'ai trouvé la liste des sénatus-consultes accordés par cette réunion d'hommes, semblables aux affranchis dont les empereurs avaient peuplé le sénat romain... Mes paroles sont amères sans doute, mais avec quelle douleur je me rappelle le mal qu'ils nous ont fait, ces hommes sans courage et sans vertu!... Alors je ne puis me taire... il me faut être vraie, et dévoiler mon cœur pour respirer plus à l'aise.

## Voici cette liste:

| Loi du 17 janvier 1805, | 60,000 hommes. |
|-------------------------|----------------|
| Sénatus-consulte du 24  |                |
| septembre 1805,         | 80,000         |
| — 4 décembre, 1806,     | 80,000         |
| — 7 avril 1807,         | 80,000 .       |
| - 21 janvier 1808,      | 80,000         |
| — 10 septembre 1808,    | 160,000        |
| — 18 avril 1809,        | 30,000         |
| id. id.,                | 10,000         |
| - 5 octobre id.         | 36,000         |
| — 13 décembre 1810,     | 120,000        |
| — id., id.,             | 40,000         |
| A reporter              | 776,000        |

Le monde comme il est, de M. de Gustine.

| Rep             | ort 776,000   |
|-----------------|---------------|
| - 20 décembre   | 1811, 120,000 |
| - 13 mars 181   | 100,000       |
| - 1re septembre | id. 137,000   |
| - 11 jenvier 18 | 13, 250,000   |
| - 3 avril id    | 180,000       |
| - 24 août id.   | 30,000        |
| - g octobre id  | l., 280,000   |
| — 15 novembre   | id., 300,000  |
|                 | 2,173,000.    |

Dans ces deux millions d'hommes, il faut compter les gardes urbaines, et beaucoup d'hommes qui ne devaient pas partir. Mais qu'importe?... qu'en savait le sénat?... ces hommes pouvaient partir... et il avait donc signé leur engagement... Deux hommes ont conservé une belle attitude dans cette inique réunion!... c'est Carnot et Lanjuinais... l'un comme républicain, l'autre comme légitimiste. Puisque j'ai écrit le nom de Carnot, je veux finir ce chapitre par une anecdote honorable pour lui comme pour l'empereur.

On a prétendu que Napoléon était un TYRAN qui punissait d'une prison rigoureuse, d'un exil, une parole opposante à sa volonté. Je crois pouvoir démentir cette opinion, et pour exemple, je citerai Carnot et M. de Lafayette. Carnot refusa sa sanction au consulat à vie, à l'empire, et à son hérédité. Intègre dans son opinion, il ne fut jamais en opposition avec sa conscience... C'était une noble créature... L'empereur, qui le connaissait et l'estimait, ne lui fit aucun reproche, mais aussi il ne lui donna aucune faveur, ne lui accorda aucune grâce; et cela est dans la nature de l'homme...

En 1809, Carnot, qui, après avoir remué des monceaux d'or et administré des provinces, était sussi misérable qu'un commis à six cents francs, fit une perte d'argent qui le mit dans l'alternative de la prison, ou bien de s'adresser à un ami... Il lui fallait quatre-vingt mille francs... Où trouver un ami qui le seit jusque-là?...

Après quelques jours d'inquiétude, quelques nuits d'insomnie, car la prison est effrayante pour l'homme de bien, quel que soit le motif qui en ouvre la porte, Carnot se dit qu'il n'était dans Paris qu'un seul homme auquel il pût s'adresser sans honte; cet homme était pourtant un ennemi... c'était l'empereur l...

Carnot écrivit; sa lettre était celle que devait écrire un tel homme. En la lisant Napoléon fut ému : il était fait pour comprendre cette conduite...

Au travail du même jour il parla de cette affaire au duc de Bassano; là encore, Carnot devait trouver un écho.

— Il faut empêcher Carnot d'éprouver un moment d'inquiétude de plus... mais on n'offre pas d'argent à un homme comme lui... Maret, vous allez faire un rapport dans lequel vous me preposerez de rappeler toutes les années écoulées depuis que Carnot est lieutenant-général, et vous lui en expédierez le brevet antérieurement à la formation de l'empire; vous ferez aussi le brevet d'une pension de 12,000 francs, dont les arriérés lui seront également comptés, et il aura une sénatorerie; de cette manière il n'aura d'obligations qu'à la patrie, dont seulement je suis l'organe; s'il veut en avoir de la reconnaissance, du moins sera-t-elle libre et entièrement volontaire.

Carnet recut en effet les brevets de tout ce que je viens de rappeler, et fut ainsi en mesure de remplir ses engagemens, sans avoir l'imposition si lourde d'un bienfait... Il avait une âme faite pour apprécier une telle conduite, et il avait même prouvé, en s'adressant à l'empereur, qu'il le comprenait comme grand homme... Nous le verrons luimême bien grand dans les cent jours, dont le moment s'approche,

## CHAPITRE Z.

Visite que me fait M. de Czernicheff. - Préventions de l'empersur Alexandre contre plusieurs hommes de l'empire. - Les douze plats du déjeuner. - Gloutonnerie, - Les draps de lit, - Bienfaisant émétique administrė. - Ingénieurs russes visitant l'Elysée, - M. Millin. - Pourquoi n'est-il pas impérialiste? - Préventions mal fondées. - Adresses présentées par M. Fontanes. - Signatures. - Soumission du général Nansouty. - Le général Letort. - Les marionnettes de soldats. - Le souffiet. - M. de Massa. - Lettre à M. de Talleyrand. - Cérémonie expiatoire. - L'empereur de Russie et le roi de Prusse y assistent, - Le Te Deum. - Madame Grécoff. - Présentation. - Les hagues. - L'espèce de chapeau-bonnet, ou mieux l'escoffion. Les bas de filoselle et les souliers de peau. - Blanc et rouge. - Platow père. - NE MANGEZ PAS MA FILLE. - Quel est le sauvage ? - M. de Volinski. - Ce que pense de moi Platow. - Le consistoire protestant. - Inconséquences. - Le comte P..... de S.... - Les 1600 gardes. - Son père n'a ni converture ni hois! - Le manteau rouge. - Brevet de pension et avance accordés par l'empereur Napoléon. - Ingratitude!...

Avec l'empereur de Russie étaient venus à Paris une foule de Russes que nous connaissions depuis long-temps, et qui y revenaient comme s'ils eussent été voyageurs '... M. Gzernicheff était le plus agréable de tous; j'ai déjà dit qu'il était un homme beaucoup plus distingué que n'est en général un homme du monde à la mode par ses succès; je l'avais apprécié au travers de cette écorce factice que la nature n'avait pas appliquée sur lui et dont il s'enveloppait avec un

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il n'arriva pas à Paris immédiatement, je crois, avec l'empereur de Russie, mais peu de jours après.

art merveilleux... Aussitôt après son arrivée, qui eut lieu le 10 ou le 12 avril, il vint me voir; j'occupais alors mon hôtel de la rue des Champs-Élysées. L'empereur Alexandre vint à ce moment s'établir à l'Élysée-Napoléon.

M. Czernichess me parla de nos assaires avec une admirable justesse; il avait, ce qu'il a encore, une grande promptitude de coup d'œil moral sur les choses, et nulle prévention dans ses jugemens. J'ai déjà fait son portrait dans les volumes précédens; mon opinion ne changea pas dans les circonstances de 1814.

La conversation tomba sur différens personnages de l'empire, et je sus extrêmement étonnée d'apprendre que l'empereur Alexandre avait contre eux, non seulement de la prévention, mais une sorte d'éloignement qui devait même aller au point de ne les point voir. C'était d'abord le duc de Rovigo. Je sus confondue; je ne compris pas la cause de cet éloignement ce jour-là. Czernichess m'en parla sans m'en donner la raison.

- Comment êtes-vous traitée? me demanda Gzernicheff.
- —Mais, lui dis-je en souriant, pas trop mal, pas trop bien; j'ai chez moi un homme qui, malgré son exigeance, serait supportable; mais ceux qui sont autour de lui ne laissent aucun repos à mes gens: c'est Platow.
- Comment cela? s'écria-t-il; mais Platow loge chez madame de Rémusat!
- Le père... mais le fils loge chez moi, et je puis vous le certifier, ainsi que mon cuisinier, car il mange régulièrement douze plats à son déjeuner, sans compter le dessert, au moins aussi copieux, comme peut également le dire mon mattre-d'hôtel...

Je ne disais que la vérité; jamais pareille gloutonnerie ne s'est vue parmi des créatures humaines marchant sur deux pieds... Une autre particularité, était les plaintes de ma femme de charge... Elle vint un jour me dire qu'elle ne pouvait tenir à un pareil service : tous les jours elle était

obligée de donner une paire de draps à M. Platow, attendu qu'il couchait avec ses bottes, et que non seulement les draps étaient noirs et blancs, comme on peut se l'imaginer, mais qu'ils avaient d'énormes accrocs faits par les éperons du jeune dauphin des bords du Don... Cette pauvre Blanche, très-soigneuse de mon linge, qui était fort beau, ne cessait de faire des imprécations contre les sauvages russes... Enfin je la vis plus tranquille, et lui demandai si notre pension naire s'était corrigé.

- Vraiment non, me dit-elle, mais je lui ai donné les draps que je donne aux gens d'écurie... ils sont encore trop bons pour un sauvage comme lui, ajouta-t-elle d'un ton dédaigneux

Il lui arriva dans ce même temps une aventure qui me surprit extrêmement dans son résultat...

Get appétit glouton du jeune Platow révoltait tellement mes gens, qu'ils voulurent essayer d'y mettre ordre; mais ils employèrent pour cela un moyen que j'aurais certainenement défendu si je l'avais connu à temps...

Ils furent acheter quelques grains d'émétique, et en mirent non seulement dans tous les ragoûts qui lui furent servis à déjeuner, mais dans les compotes et jusque dans son vin et la bouteille d'eau-de-vie qu'il buvait à CHAQUE BEPAS!... Les malheureux pouvaient le tuer, mais ils n'avaient aucune idée du résultat d'une pareille malice, et ils attendirent l'effet de leur belle invention.

Platow mangea ce jour-là avec plus d'appétit encore que de coutume, ce qui charmait le valet de chambre que j'avais attaché à son service... C'était le valet de chambre de confiance qui ne m'avait jamais quitté dans mes voyages... il était intelligent, dévoué , et ce désordre qu'il ne pouvait empêcher dans la maison de ses mattres le révoltait.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Joseph est mort au service de ma meilleure amie é madame Demidoff, qui, elle-même, l'avait légue à son mari.

et lui donnait une méchanceté qui n'était pas de sa nature.

— Bien! disait-il à chaque coup de dent... tu prendras tout!...

En effet, tout le déjeuner fut expédié!... J'en donnersi tout à l'heure le menu... j'en ai eu la note dès le jour même, et je l'ai conservée, comme on peut le penser... Après avoir pris une grande jatte de café à la crème, le reste de sa bouteille d'eau-de-vie, le Cosaque hâilla, étendit deux ou trois fois les bras, et fut se jeter sur son lit, où bientôt Joseph l'entendit ronfler avec une force qui faisait résonmer les vitres de ses fenêtres.

Joseph, d'abord étonné, fut inquiet... Il desservit sans que Platow parût rien entendre... il fit plusieurs voyages, sit exprès beaucoup de bruit; rien ne réveillait le Cosaque... Enfin Joseph s'approcha de lui et l'examina; sa physionomie était ce qu'elle était teujours, désagréable, mais parfaitement calme, sa respiration ronflante, mais très-bien réglée...

- Allons, dit Jeseph, l'effet sera tardif... Mais les heures s'écoulèrent et le Cosaque dormait toujours comme un maillot... il paraissait dans une béatitude digne d'un bénédictin. Enfin à cinq heures du soir il s'éveille, et parut étenné de ce long sommeil. Joseph, qui était l'inventeur de l'affaire de l'émétique, et dont la responsabilité était entière, épicit le réaultat de ce qu'il appellait son espisglerie. Aussitôt qu'il entendit le Cosaque bâiller, éternuer, et jurer, ce qui était le premier signe d'existence qu'il donnait ordinairement... Joseph entra dans la chambre, et demanda en allemand au Gosaque comment il se trouvait?
- A mésveille, répondit-il; jameis depuis mon arrivée à Parie je no me suic sentiaussiblen !... Et ce qui est étrange, c'est que, sans avoir pris d'exercice, puisque j'ai toujours devuit; j'ai un appétit dévorant, et que je désirerais qu'en avançat l'heure de mon diner...

.. Joseph demoura stupéfait...

- --- Voulez-vous aller dire au cuisinier de me faire servir le plus tôt possible? dit le Cosaque ne remarquant pas l'étonnement de Joseph, qui descendit à l'office avec un air si pantois que le mattre-d'hôtel et le cuisinier lui dirent avec crainte:
  - Mon Dieu! serait-il mort?....
- Ah bien oui! dit Joseph en jarant comme le plus déterminé vaurien... Mort!... est-ce que ces gens-là meurent?... Il demande à diner!...

Le maître-queue demeura tout interdit... - A diner! répéta-t-il...

- Oui, à diner, et tout de suite encere...
- Allons done, dit le mattre-d'hôtel, ce n'est pas possible... Eh bien, alors il faut lui en donner une seconde dose...

Mais Joseph s'y opposa.

--- Non, non, dit-il, c'est déjà heaucoup d'avoir fait cetté affaire à l'insu de Madame... Je vais aller le lui dire...

Et voit Joseph me racontant comme quoi il avait émétiaé le Cosaque, qui ne s'en portait, et qui surtont n'en mangeait que mieux... C'était prodigieux de lui entendre rabonter cela.

Mais je pris la chose plus gravement; je lui dis que c'était une action très blâmable que celle qu'il avait faite, et je lui désendis sur toute chose de recommender, sous poine de mon grand mécontentement... Je racontai cels à Gzernichess, qui ne put s'empêcher d'en rire de bon cour.

— J'en veux réjeuir l'empereur, me dit-il..... Quant à vons, il faut que vous soyez hibérée de cet hôte incommode, et dès demain cela sera fait; il sera remplacé par un officier attaché à l'état-major de l'empereur, et qui sera plutôt une sauvégarde qu'un legement-imposé.

En effet, des le jour suivant, Platow quitta ma maison, et je reçus M. Volinski, gentilhomme de la chambre de l'emperatur. Je n'eus qu'à me louer de lai ; et jusqu'à l'ar-

rivée de lord Cathcart, ma maison fut comme toujours dans son intérieur...

L'empereur de Russie n'avait pas long-temps occupé la maison de M. de Talleyrand ; il vint s'établir à l'Elysée-Napoléon, dans l'appartement même de l'empereur... Cette grande circonspection, que les journaux avaient vantée avec une emphase ridicule, n'avait eu d'autre cause que la crainte de trouver peut-être des appartemens minés et renfermant quelque péril caché. Je puis l'affirmer, parce que je sais que l'Elysée fut visité par deux ingénieurs russes accompagnés d'un officier de l'empereur Alexandre : les caves, les cabinets les plus cachés, tout fut exploré avec une attention scrupuleuse, et à un tel point, qu'il y avait une garderobe avec un tambour en planches, qui avaient été faits pour que l'on ne pût entendre ce qui se disait dans l'appartement. Eh bien! ce tambour fut abattu pour que l'on pût juger de la vérité... Quant aux Tuileries, ils savaient tous que M. le comte d'Artois allait arriver, et, en bonne conscience, on ne pouvait prendre sa place. Les choses ont quelquesois une origine bien simple, tandis qu'on en cherche une bien loin de là; et souvent aussi on n'aperçoit pas les rouages de toute une intrigue, et ils ont coûté bien des nuits et des jours de travail... Au reste, l'empereur et le roi de Prusse, malgré leur extrême confiance, se faisaient garder avec un grand soin. Les postes de Cosaques de la garde impériale russo ne se bornaient pas au palais de l'Elysée et même à ses environs, ils s'étendaient jusqu'au boulevart depuis l'avenue de Marigny... et je voyais des Cosaques venant iusqu'au coin de la rue des Champs-Elysées dans leurs promenades de sentinelle.

Dans les amis qui formaient mon intimité, il est vrai de dire que l'empereur avait raison, dans un sens, de trouver que leur opinion était contraire à son gouvernement : la chose n'était pas étennante. Ces vieux amis étaient ceux de ma mère, de ma famille; et ils étaient d'une époque dont l'esprit avait présidé à ma première éducation. Ma mère, dont j'ai tracé le portrait, était une personne entière dans ses affections politiques, et je puis rappeler ce que ses amis encore existans aujourd'hui connaissent d'elle... Millin, qui était un habitué de sa maison, et dont l'opinion royaliste n'avait jamais changé, était aussi l'un des plus assidus de mon cercle d'intimes... Junot le traitait bien, mais il avait contre lui cette sorte de rancune qu'il vouait à tous ceux qui n'aimaient pas l'empereur.

- Pourquoi n'est-il pas impérialiste? me disait-il quelquefois.
  - Et pourquoi le serait-il ? lui répondis-je.
  - Pourquoi?...
  - -- Oui...
- Mais,.... parce qu'il est à la tête du cabinet des médailles.

Et comme Junot avait beaucoup d'esprit, il ne put s'empêcher de rire de cette excellente raison.

M. de Cherval, qui jamais n'avait voilé son opinion, lui, se trouvait bien à l'aise dans l'air qu'il respirait alors. Son frère avait été gouverneur et premier écuyer de M. le duc de Berry; lui-même avait risqué sa tête pour sauver la reine, et toute son existence depuis le moment où il avait remis le pied sur la terre de la patrie avait été constamment celle d'un homme sans reproche... Un autre ami était l'abbé Junot, un des parens de mon mari... Il était aumônier des gardes-françaises, et fort lié avec le duc de Biron et M. le duc de Lauzun... Si l'on ajoute à ce cercle intime mes deux oncles, le prince et l'abbé de Comnène, ma tante la princesse de Comnène, mon frère, dont les opinions n'avaient jamais cessé d'être celles de mon père, la façon de penser de ma mère qu'elle m'avait inculquée, l'on verra que le re-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le général Biron qui périt sur l'échafaud comme tous les grands nous qui servirent la révolution. C'était un holocauste à offrir,

tentissement du bruit de Paris, à cette époque, ne m'était pas étranger. L'empereur n'en était pas moins pour moi le dieu de l'époque de gloire de la France, et l'homme surnaturel que les nations et les souverains devalent respecter par intérêt pour eux-mêmes..... Ils comprendront plus tard, s'ils ne le savent déjà, qu'une tête qui avait reçu l'huile sainte de la main du pape, qui s'était assis dans le collège des rois, les avait appelés frères, eh bien! cet homme était un roi comme eux!..... son front avait porté la couronne, comme leur front la portait aussi... Pourquoi donc seraient-ils plus respectés de leurs sujets?.. Fasse le ciel que ma prédiction ne se réalise pas!.... mais je crois que la vengeance sera terrible!..... et chaque larme de Napoléon sera payée par des torrens de pleurs...

Quand ma pensée se portait sur le château de Fontainebleau, et que je parlais avec attendrissement du sort de Napoléon avec ces mêmes amis dont je viens de parler, je ne pouvais repousser en même temps le souvenir de son injustice lorsqu'il me disait:

- Vous ne voyez que mes ennemis!

Hélas! il n'étaient pas ses ennemis; car, dans ce même moment, ils lui donnaient de véritables regrets, ainsi que moi; et pourtant il croyait, j'en suls sûre, que je me réjouissais avec eux de son malheur. L'infortuné!... Et ces mêmes gens qu'il avait comblés de faveurs, de titres et de grâces, le trahissaient avec une impudence qu'aucune époque n'a vue aussi révoltante...

Les actions dans ce geure se succédaient avec une rapidité mer veilleuse; il semblait qu'il y eût un prix pour la course de l'infamle, et que chacun d'eux voulût arriver avant l'autre pour s'y plonger le premier... Je dis des paroles amères, mais qui ne les dirait pas!

Ce qui faisait surtout le plus de mal, c'était cette longue liste d'adresses, d'actes d'adhesion, d'actes serviles écris dans un style de plus en plus bas et flatteur!... Oh! qui denc slors pouvait s'enorgueillir d'être Français!!.....

Ainsi, par exemple, M. de Fontanes, qui pendant Tour le règne de l'empereur était signalé en souriant pour l'exagération de ses louanges, lui qui ne craignait pas de dire à Napoléon à son retour de Russie ... mais la comparaison est trop curieuse pour ne pas la faire:

POUVOIR ET DE L'OBÉISSANCE. Il l'abandonne à la religion qui rend les princes sacrés en les faisant a l'image de dies même! Permettez, Sire, que l'université détourne un moment les yeux du trône que vous occupez avec tant de gloire; vers cet auguste berceau oû repose l'héritier de votre grandeur... Toute la jeunesse française environne avec nous, de ses espérances et de ses bénédictions, cet enfant royal qui doit les gouverner un jour.... Nous le confondrons avec Votre Majesté dans le même respect et le même amour!.... nous lui junons d'avance un dévouement sans bonnes comme à voue-même!!...

Je ne vais pas plus loin... Le cœur se soulève.

Et ce même homme qui parlait ainsi pour la vingtième sois, parle cet autre langage le 6 avril 1814, c'est-à-diré quatorze mois après :

«L'université de France, pénétrée des sentimens qui animent le sénat et tous les corps de l'état, se fait un devoir d'exprimer au gouvernement provisoire la vive reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour mettre un terme A nos MALHEURS!...

» Elle s'unit à lui pour témoigner son admiration aux souverains alliés qui viennent d'acquérir une gloire unique dans l'histoire des nations!

»L'université ne peut voir 2 qu'avec une joie pleine d'es-

Le il décembre 1812.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il est clair qu'elle ne peut voir que comme cela, car c'est ainsi qu'elle voit tous les gouvernemens !

pérance, un ordre de choses qui, sous l'abri des lois d'une véritable monarchie<sup>4</sup>, assure pour jamais le règne des bonnes mœurs et le progrès des lettres et des sciences.

» Elle hâte de tous ses vœux le moment où elle pourra présenter aux descendans de saint Louis, de François Ier et de Henri IV, l'hommage de son amour et de sa fidélité. »

No semble-t-il pas que l'université, cette fille atnée de nos rois, je lui demande bien pardon de la comparaison, joue ici le rôle de ces femmes publiques qui osent chaque soir de leur bouche flétrie parler d'amour à l'inconnu qu'elles ne doivent plus revoir?

Les signatures doivent figurer ici... elles sont d'ailleurs dans les journaux du temps... Mais ce livre les fera revivre, et ceux qui les ont tracées ne peuvent s'en formaliser...

Ne l'ont-ils pas fait pour le bien de la chose!

Le grand-mattre, Fontanes; Villaret, chancelier; De L'Ambre, trésorier; L. Fr. de Bausset, ancien évêque d'Alais; de Lamalle; Jussieu; Mongarède; G. Cuvier; Desrenaudes <sup>2</sup>; Guérault, Annault, conseiller, secrétaire général; R. Despaulx; H. de Coiffier; Roger; de Langeac; Rendu (Ambroise); Guéneau de Mussy; Chabot, de l'Allier; de Champeaux; Villar; Becquey; Després.

Tous ces noms étaient, comme on le pense bien, à l'autre adresse du 12 décembre 1812...

Je sais bien qu'on m'objectera que l'on demandait ces adresses, ces actes... mais leur formé, en admettant que même cette contrainte puisse être imposée à la pensée, la

L'autre n'était alors qu'une comédie... C'est sans donte pour cela que M. de Fontanes et tous les conseillers n'attachaient aucun prix à des paroles dites en riant. Mais pour des personnages si graves, il me semble que c'est une inconvenance.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'abbé Desrenaudes, homme de beaucoup d'esprit, était, comme peu de personnes le savent, le metteur en œuvre, le lapidaire des pensées de M. de Taileyrand. C'était lui, en un mot, qui faisait toute la besogne de M. de Talleyrand, dès qu'il y avait deux mots écrits.

plus noble des facultés de l'homme, la forme et les expressions devaient être soumises à la volonté de celui dont la conscience ne voulait pas de l'un ou de l'autre... c'est un fait impossible à réfuter. Regardez maintenant l'acte d'adhésion d'un homme loyalement français, et peut-être plus attaché à la famille des Bourbons qu'aucun de ces beaux faiseurs de phrases... C'est l'acte du général Nansouty, brave et loyale créature, donnant l'exemple de ce qu'on peut faire.

« J'ai l'honneur d'informer le gouvernement provisoire de » ma soumission à la maison de Bourbon.

» NANSOUTY, général de division. »

Pas de phrases déclamatoires, pas d'injures, pas de basse flatterie... La simple et haute parole d'un soldat qui adhère pour la paix de son pays.

Le général Ameil et beaucoup d'autres généraux se conduisirent de cette manière... Si je ne craignais pas de me répéter à l'infini, je placerais ici une foule d'actes qui sont des modèles de modération, et cependant de patriotisme... cela me reposerait l'âme... Je me rappelle un fait arrivé à cette époque, et que je vais écrire ici.

Le général Letort était, comme chacun le sait, un des généraux les plus remarquables de la garde impériale, où il y en avait un assez bon nombre... Le général Letort était aussi malheureux qu'il est possible de l'être quand on a une âme fortement trempée et un esprit capable de vous montrer le malheur qui vous frappe. Il se promenait un matin sur le boulevart de la Madeleine, silencieux et triste; il fuyait sa maison, où pourtant il était heureux, car sa femme était une bien charmante et gracieuse personne '... Mais les plaies

<sup>&#</sup>x27;Chacun de nous l'a vue chez madame la marquise de Coigny, qui l'avait élevée... Il est impossible d'être plus aimable et plus agréable en même temps.

de l'âme du général Letort étaient de celles qu'un sourire de femme, quelque doux qu'il soit, ne peut fermer... Il sortait, errait au hasard; puis, quand il rencontrait une troupe un peu trop nombreuse de Russes ou de Prussiens, il rentrait, car le sang se portait à sa tête, et il n'était plus mattre de lui... Un jour il était, comme je l'ai dit, sur le boulevart de la Madeleine, près de chez lui, car il demeurait alors rue de la Ville-l'Evêque, lorsqu'une troupe de cavalerie prusienne venant de Meaux, avec des Russes, mais des troupes d'infanterie, dont en effet la tenue était belle, lui ferma la retraite, et il fut contraint de les voir défiler... Gette souffrance, qui en était une vive pour lui, commençait à être intolérable, lorsqu'il entendit près de lui une voix dire assez haut et avec une expression convenable aux paroles:

— Pardieu, voilà des hommes au meine!... et non pas nos mariennettes de soldats... Il n'est pas étonnant que ces braves garçons-là aient frotté nos marmouzets de conscrits...

Le général Letort se retourne et voit un jeune bomme ayant la tournure d'un homme du monde et un ruban rouge à sa boutonnière... Voilà ce qui d'abord se présenta confusément à ses yeux, car la colère le suffoquait tellement qu'il ne voyait pas devant lui, si ce n'est cet homme qu'il est voulu anéantir, et qui en ce moment était pour lui le monde entier. Cependant il se contint, et s'approchant de lui avec une apparence de calme, il lui dit:

Étes-vous Français, monsieur?

Le jeune homme donnait le bras à un homme un peu plus âgé que lui... Il regarda le général Letort avec un étonnement qu'en pouvait nommer impertinent, et sourit en lui répondant:

- Oui, monsieur....
- Ah! ah!... Et... vous êtes militaire?...
- Oui, monsieur...

A peine le second oui était-il prononcé, que le jeuns

homme avait reçu une de ces cerrections qui sent une des insultes les plus graves qu'on puisse faire et recevoir. Le général Letort, beaucoup plus calme après avoir donné ce châtiment mérité à un homme ou plutôt un enfant, tira de la poche de son gilet une de ses cartes, la remit au jeune homme en lui disant:

— Vous voyez, monsieur, que je m'appelle le général Letort... Je demeure ici près, dans la rue de la Ville-l'Évêque... Vous me trouverez tous les jours jusqu'à midi.

Et avant que l'autre et même que les autres sussent revenus de leur stupeur, il était loin, repétant, quoiqu'il suit plus calme, à ce qu'il prétendait : J'aurais dû le tuer, cet original-la !... j'aurais dû le tuer.

Il racontait cela fort plaisamment lui-même, et d'autant plus plaisamment que sa colère recommençait, surtout quand il en arrivait à dire que le monsieur n'était pas allé

chez lai...

Dans toutes les adresses et les actes d'adhésion, il en est un aussi qui est bien ridiculement odieux, c'est celui du duc de Massa. Le duc de Massa est un de ces hommes greffés par la main de l'empereur sur un sauvageon, et devenu noble et grand seigneur par ses soins et ses bienfaits... Eh bien, il est curieux de voir comment cet homme reconnatt les bontés de son ancien mattre... Voici sa lettre. Qu'on ne se plaigne ' pas de l'abondance de ces citations; elles écrivent l'histoire avec un poicon d'airain sur des pages également de bronze; et puis, cette lettre est curieuse : je

<sup>1</sup> Je sais qu'il y a des gens qui m'accusent d'être trop sévère. Je n'écris et na dis que ce qui est vrai !... Nous sommes tellement habitués à la flatterie, que nons voulone de la littérature flatteuse. Le monde, le siècle, yeulent être flattés... Que donnent-ils en échange?... Allons, aliens, il fant leur dire comme Fagasq:

<sup>«</sup> Entends le vérité, coquin, puisque tu n'es pas de quoi payer sp flatteur. »

la recommande à l'attention de ceux qui désirent un modèle de style et de noblesse de pensée.

Paris, 8 avril 1814.

## « Monsbigneur.

- » Hier, à l'instant même de mon arrivé à Paris, craignant d'être indiscret en demandant une audience à Votre Altesse Sérénissime, je l'ai priée par écrit d'avoir la bonté de me faire connaître si elle jugeait que, malgré les événemens, je pusse encore me considérer comme président du Corps-Législatif, et adhérer en cette qualité à la déchéance prononcée par le sénat contre Napoléon Bonaparte et sa famille. Vos grandes occupations, Monseigneur, n'ont pas permis que j'aie reçu une réponse, mais ayant pensé, après avoir bien réfléchi, que je continuais à être président jusqu'à ce que j'eusse un successeur, j'ai l'honneur d'adresser à Votre Altesse Sérénissime, en qualité de président du gouvernement provisoire, l'adhésion que je donne à la déchéance prononcée centre Bonaparte et sa famille.
- » Veuillez, Monseigneur, agréer l'hommage de mon res-» pect.

» Signé le duc DE MASSA. »

Il y en a qui, dans la position du duc de Massa, auraient au contraire dit : « Je vais profiter de la position incertaine où je me trouve, pour ne pas adhérer à la déchéance... plus tard, nous verrons... »

Et cela eût été d'autant plus convenable à dire, que le

<sup>4</sup> Ces mots hommage et respect me rappellent une apostille que j'ai vue l'autre jour dans une pétition. Cette apostille, écrite par l'un de nos hommes de lettres les plus distingués, a cela de particulier, que le signataire dit qu'il se met aux pieds de M. Guizot. C'est une nouvelle mode de formuler la parole convenablement.

duc de Massa se vengeait de l'empereur, ou croyait se venger en agissant ainsi... Oh! quelle honte tout ce temps nous a révélée!... Combien de tourmens de cœur n'ai-je pas éprouvés en écoutant ces réflexions étrangères relativement à nous!... Et que pouvais-je dire?...

Il y eut alors à Paris une cérémonie que je sus voir parce qu'elle n'avait rien qui pût blesser un cœur français. Depuis long-temps nous reconnaissions que la mort de Louis XVI était un des grands malheurs de la révolution. L'empereur Napoléon ne parlait jamais de lui qu'avec le plus grand respect, et mettait toujours l'épithète de malheureux à son nom.

Cette cérémonie fut accomplie par l'empereur de Russie et le roi de Prusse; elle consistait à faire une sorte d'expiation, de purification, sur le lieu même où Louis XVI et la reine avaient péri... Je fus placée dans l'hôtel de madame de Rémusat, à côté de l'hôtel de Crillon et de ce qu'on appelait l'hôtel de Courlande... Il faisait extrêmement beau, et le temps était même chaud pour la saison : nous étions alors au 10 avril...

L'empereur de Russie et le roi de Prusse, ainsi que le prince de Schwartzenberg, furent se placer à l'entrée de la rue Royale; le roi de Prusse était à la droite de l'empereur Alexandre, et le prince de Schwartzenberg à sa gauche... On m'a dit qu'il y avait beaucoup d'officiers-généraux français, et même quatre maréchaux; comme j'ai la vue très-basse et que je puis m'être trompée, je ne veux pas nommer l'un d'eux de peur de faire une erreur... Il y eut une longue parade pendant laquelle les instrumens russes et prussiens, ainsi qu'autrichiens, semblaient être défiés à qui jouerait le plus terrible air de: Vive Henri IV! que je commençais à redouter comme tout ce qui se répète avec ordre et méthode, sans qu'on sache pourquoi et sans que cela plaise... La cavalerie défila, puis ensuite s'en fut dans les Champs-Elysées... mais l'infanterie alla se ranger au-

tour d'un autel élevé au milieu de la place et exhaussé sur une estrade de douze à quinze marches... Alors l'empereur de Russie descendit de cheval, et, suivi du roi de Prusse et du grand-duc Constantin, de l'ord Cathcart, du prince Schwartzenberg, se dirigea vers l'autel. Avant leur arrivée sept prêtres grecs étaient agenquillés et en prières... Aussitật que l'amperour arriva près de l'autel, le Te Deum commença, Au moment de la bénédiction, les princes s'ageaquillèrent, ainsi que les vingt-cinq mille hommes de troupes qui couvraient la place. En se relevant, le grand-duc Constantin éleva son chapeau, et aussitôt des salves d'artillerie se firent entendre... Le prêtre grec qui officiait présenta ensuite la croix à baiser à l'empereur de Russie et à tous coux qui l'accompagnaient... Bien qu'ils ne fussent pas du même rite :, ils me parurent à l'aide d'une lorgnette aussi convenablement requeillis que si tous les matins un pope leur disait la messe,

Gette cérémonie me fit une impression profonde, et je fus touchée à l'âme de ce soin expiatoire de la part de l'empereur de Russie; et puis cette place où des prières venaient d'être effertes à Dieu, cette plage avait été baignée de sang innegent versé comme à ces funérailles de l'Afrique et les sujets viennent se faire égarger sur la tompe de leur mastre... Je rentrai chez moi pénétrée et touchée à l'âme. Je le die le même jour à M. Czernichess, lorsqu'il me vient voir... Il ne me crut pas d'abord.

- Pourquei cele ? lui dis-je.
- Parce que vous ne pouvez condamner la révolution française.
- mr Vous vous abusez étrangement en cela. La révolution est qui contraine pour nous autres gens de l'empire mas chose que nous avons été accoutumés à voir avec offici.

A Le roi de Prusse est protestant, le prince de Schwartzenberg est catholique, et l'aupereur de Brasin de la compaquion graegue.

Mais ce que vous me dites là, poursuivis-je, ne m'étenne pas. C'est l'opinion fort erronée de beaucoup d'étrangers, Il y en a d'autres qui croient ne trouver ici que des généraux ne sachant ni lire ni écrire, et des femmes comme la tradition peint la pauvre maréchale Lesebvre, qui elle-même n'est pas aussi ridicule qu'on la représente.

Czernicheff se mit à rire.

— Comment! lui dis-je, vous! vous qui avez vu la cour impériale, qui avez vu ses magnificences, ses fêtes, et qui avez connu, surtout assez intimemement, j'espère, plusieure des femmes de ces hommes de la révolution, comment na redressiez-vous pas l'opinion de vos compatriotes?... Il y en a qui qui disent à cet égard des choses inconcevables...

Comme je prononçais ces derniers mots, M. Volinski , gentilhomme de l'empereur de Russie, et qui logeait chez moi comme je l'ai déjà dit, pour me servir de sauvegarde, entra, et me demanda la permission de me présenter madame Grécoff, fille du fameux Platow, l'hetmann des Cosaques et sœur de l'Ogre qui avait logé chez moi... Son père était avec elle dans sa voiture, et désirait vivement connattre la veuve du premier aide-de-camp de Napoléon! de Junot!... Je répondis que je serais charmée de les voir, et ils entrèrent.

Madame Grécoss était jeune sans être belle. Elle avait une figure qui plaisait et donnait envie de la connaître et de causer avec elle; mais malheureusement ni elle ai son père, qui encore parlait très mal l'anglais et l'allemand, ne dissient une parole de français, M. Volipski m'en avait prévenue, et je le priai d'être notre interprète mutuel..... Madame Grécoss était petite, brune, bien saite, ayant des dents qui eussent été belles peut-être sans l'usage immodéré d'une soule de choses contraires aux dents, à ce que me dit

<sup>†</sup> I'ai peur que ce no soit pas là son nom exactement..., je l'écris comme ‡ piest resté dans la mémoire.

M. Volinski... elle avait du reste beaucoup de la femme demi-sauvage.... Passionnée pour la parure, elle avait une quantité de joyaux placés sans goût et sans ordre sur toute sa personne. Par exemple, elle avait des gants blancs longs, attendu que les manches de sa robe étaient courtes, quoique nous ne fussions qu'en avril, et sur ses gants blancs elle portait des bagues à chacnn de ses doigts; je crois, Dieu me pardonne, qu'elle en avait au pouce!... et puis des bracelets ravissans par exemple, et sûrement de chez Fossin ou de chez Laurencot, et qui jetaient de là le plus bizarre éclat..... Elle avait une robe faite d'une étoffe de soie fort belle, couleur jaune clair, ce qui lui allait mal en raison de la nuance de ses yeux... sa robe était de plus horriblement mal faite... formant une sorte de domino ou de robe de chambre à manches courtes, tant elle lui était large!... Mais le curieux, c'était sa coiffure! Elle avait un bonnet, un chapeau, je n'ai jamais pu deviner ce que c'était, tant la pauvre semme l'avait mutilé pour le faire tenir sur sa tête, qui était fort petite, et le malheureux escofion était immense. Pour compléter sa toilette, elle avait des bas de soie, ou plutôt de filoselle, tant ils étaient gros et bleuâtres, et puis ses souliers de peau, trop grands de deax pouces au moins, sortaient de dessous sa belle robe à chaque mouvement qu'elle faisait, parce que sa robe, quoique trop longue par derrière, était trop courte par devant..... Ensuite, pour terminer le portrait avec vérité, je dois dire que madame Grécoff, quoiqu'elle fût blanche, était barbouillée de blanc et de rouge comme une poupée de la foire.

Mais un homme qui me parut remarquable, c'est son père. Platew pouvait avoir à cette époque peut-être cinquante-cinq à cinquante-sept ans... peut-être plus : je ne me chargerais pas de fixer son âge... Il était grand, avait une belle tête et une expression qui n'avait rien de sauvage, comme beaucoup de Cosaques. Il portait une longue robe de drap bleu, tombant jusqu'à ses pieds, et plissée autour de la taille comme le serait une robe maintenant pour l'une de nous... A son cou était un ordre en diamans fort extraordinaire et que l'impératrice Catherine II avait fair exprès pour lui... Il avait à son côté un sabre turc, donné par Potemkin, et qui valait, disait-on, des sommes immenses.

Comme il ne parlait pas le français, et que je ne sais pas un mot d'allemand, nous fûmes obligés de nous entendre par truchement... Il me dit les choses les plus aimables sur Junot... Comme il allait partir, mes enfans entrèrent dans le salon où il était alors; Alfred, qui était encore sur les bras de sa nourrice, se mit à faire des cris désespérés en le voyant avec cette grande robe et ce bonnet !... Alors Platow fut à l'enfant, lui parla bien plutôt avec les yeux qu'avec la bouche, puisqu'il ne le comprenait pas, et sut si bien le faire rire, que mon fils ne voulait plus le quitter, et il fallut que Platow le gardât un grand quart d'heure sur ses bras à jouer avec lui et le laissant s'amuser avec ses décorations si brillantes qui, par l'effet du prisme, enchantaient les yeux de l'enfant. En le remettant à sa nourrice, Platow se mit à rire en disant une assez longue phrase à M. Volinski.

- Savez-vous ce qu'il me dit? dit celui-ci.
- Non.
- Eh bien! il me raconte que dans une ville de la Champagne, il ne se rappelle plus le nom, une femme, chez laquelle il logeait, lui voyant prendre son enfant comme il avait pris Alfred, avait aussitôt poussé des cris affreux, et s'était jetée à ses pieds en pleurant et lui demandant de le lui rendre. C'était une charmante petite fille de dix-huit mois à peu près. Gette femme parlait l'allemand par un grand hasard... Platow le savait, et tout aussitôt il la releva tout en tenant la petite fille de l'autre main, car l'enfant ne le voulait pas quitter... La mère était toujours prosternée, et

finit par le supplier de ne pas manger sa fille! En vérité, me disait M. Volinski, Platow a raison de dire en riant après cela:

- Quel est le sauvage de cette femme ou de moi ?...

M. Volinski, ce gentilhomme de la chambre de l'empereur de Russie qui logeait chez moi, et qui m'avait amené Platow et sa fille, lui demanda comment il me trouvait.... Platow me prit par la main, s'inclina de manière à montrer qu'il pliait le genou comme pour me demander pardon; puis il me demanda par signes de me lever, et me conduisit vers la fenètre... Là il me considéra attentivement, puis il fit un signe d'approbation, et se tournant vers sa fille et M. Volinski, il leur dit quelques paroles en russe... Ils firent une exclamation de surprise approbatrice; et le vieil hetmann, recommençant son examen qui m'amusait beaucoup, me dit encore quelques paroles que je ne pus comprendre.

- Il trouve, me dit M. Volinski, que vous devez avoir le caractère et l'âme d'un homme... il est sûr que vous êtes courageuse, et il est sûr aussi, ajouta M. Volinski, que vous

ètes douée d'une grande fermeté.

Pour parler encore une fois de ces adresses que j'ai signalées et n'y plus revenir, je dirai que celle qui choqua trèsfortement, ce fut celle de l'Institut de France, présidé par la classe de la langue et de la littérature française... Elle fut tenue le 5 avril... La séance a dû être bien intéressante, car je doute qu'elle se soit passée dans une entière tranquillité. L'empereur était vivant, pour ainsi dire, au milieu de ces hommes qui le répudiaient, et les signatures seules font un étrange effet... C'est Monge... c'est Arnault... Cuvier!... Mais nos confrères signaient, diront-ils!.... Oui, sans doute..... Du reste, Arnault fut bien payé de cét abandon prématuré.

La rage d'écrire et de faire des soumissions était tellement une maladie, que ne voila-t-il pas aussi les protestans qui s'en mèlent? M. Marron rédigea une belle adresse qu'il commença par ces mots bien redondans :

## « Nos šeigneurs! »

Et le reste de l'épitre est composé en vraiment beau langage.... Il y a dans tout cela une folie qu'on ne pout expliquer que par l'extrême tension dans laquelle notre esprit était depuis quelques années... Il fallait cela pour voir les protestans se réjouir du retour d'une dynastie qui avait fait la révocation de l'édit de Nantes et du départ de celui qui avait denné la liberté des cultes !... Ce qu'on peut dire de moins injurieux contre nous à cette époque, c'est que nous étions fous !...

Mais il est une adresse cependant qu'il faut encore rappeler; c'est celle de M. le comte de P.... de S... colonel d'un régiment des gardes-d'honneur.... En vérité, ce régiment devait être animé d'un bien singulier esprit d'après celui que s'est empressé de montrer son colonel...

- « J'offre aujourd'hui mes seize cents gardes et moi au suc-> cesseur, au descendant des rôis de mes pères.
- » Je lui jure fidélité au nom de mes officiers ; de tous mes » gardes, et en mon nom, qui répond de tous mes ser-» mens.
  - Le général comie de S...; colonel du
     3 me régiment des gardes-d'honneur.

Ceci me rappelle une particularité qui aurait pu trouver place bien plus tôt, mais que cette aventure rappelle, et puis d'ailleurs on est convenu que dans des souvenirs on peut toujours rappeler plutôt qu'anticiper.

Lorsque l'empereur Napoléon arriva au consulat, il apprit par le duc de Bassano, alors M. Maret, l'état affreux du vieux maréchal de S..., père du comté P...... de S...., ambassadeur en Russie, depuis reconnu, sinon pour un diplomatique génie, au moins pour ce qu'il fut toujours, un homme de beaucoup d'esprit et d'une grande amabilité... Je l'ai connu toujours sous ce rapport... M. Møret se trouvait un jour chez lui, parce qu'ils avaient eu des rapports littéraires qui, pour M. Møret, étaient devenus presque de l'amitié. Ce même jour dont je parle, il le trouva affecté profondément. Le comte de S.... pleurait presque sur une lettre qu'il venait de recevoir de son père, qui alors habitait Saint-Germain... Le comte de S.... n'avait aucune fortune, il travaillait dans les journaux, et son labeur était bien stérile pour amener à un état même satisfaisant.

« Je suis si malheureux, écrivait le vieux maréchal à son fils, que je n'ai pas de couveature pour me couvrir par le froid qu'il fait!... et pourtant je souffre, car je suis vieux, mon fils... et je n'ai pas de bois pour faire du feu. »

Le résultat de cette lettre fut que le comte de S..., qui dans ce moment n'avait pas d'argent à envoyer à son père, lui envoya un grand manteau d'uniforme en drap rouge qui lui servait à lui-même de couverture. Il était bon fils comme il était bon père et bon ami.

Le premier consul apprit cette prosonde misère par un homme qui ne laissa jamais souffrir à portée de sa vue et de sa voix '... Aussitôt que le premier consul apprit qu'il existait un maréchal de France dans cet état, il lui fit expédier le brevet d'une pension telle qu'on la donnait avant la révolution, et le sit expédier avec une demi-année d'avance. Bientôt après le comte de S.... fut plus particulièrement connu du premier consul et attaché au conseil d'état... A partir de cet instant, toute cette famille sut comblée de saveurs et de grâces... Des dotations, des biens rendus, des places, des choses honorables et lucratives surent jetées avec prosusion sur cette maison. Le sils atné, Octave, qui,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> M. le duc de Bassano.

pris par un accès de folie, disparut un jour en 1807, était sous-préset quelque part du côté de Plombières.... Enfin, tous étaient ce qu'on appelle les ensans gâtés de l'empereur. Je ne serai donc aucune remarque sur l'acte d'adhésion du comte P......

## CHAPITRE ZI.

Dispersion de la famille impériale. — Judas et saint Pierre. — Réception faite à l'empereur d'Autriche. — Acte d'abdication. — Adhésion de Berthier. — Conseils que me donne M. Czernicheff. — Je reçois la visite de l'empereur Alexandre. — Surdité, prétexte de galanterie. — Sentimens de l'empereur de Russie à la vue d'un buste de Napoléon. — M. de Rovigo. — Vingt audiences demandées. — Refus. — M. de Bassano. — Préventions injustes. — Portrait de Junot. — Idée qu'Alexandre s'était formée de mon caractère. — Le sang royal des Commènes. — Le vainqueur. — Impression soudaine. — Projet d'entrevue entre Alexandre et Napoléon. — Regard foudroyant. — M. de Rovigo plaide le faux pour savoir le vrai. — Seconde visite de l'empereur Alexandre. — Le protecteur. — Un officier d'état-major du prince royal de Suède distribue les logemens dans mon hôtel. — Lettre. — Désaveu. — Projets secrets de Bernadotte.

On n'était encore qu'au 15 avril, et pourtant toute l'époque d'une grande nation était déjà comme reléguée dans le passé, dont la date n'avait pas même de mois, encore bien moins d'années! L'empereur Napoléon était encore à Fontainebleau; l'impératrice était à Rambouillet, et devait se mettre en route pour l'Allemagne; les frères et les sœurs de l'empereur étaient tous errans. La reine Hortense était seule à Paris... l'impératrice Joséphine était à la Malmaison... toute cette malheureuse famille était dispersée!!.... c'était à son tour de souffrir!... Pendant que les larmes commençaient à couler dans une dynastie glorieuse, et qui devait d'autant plus souffrir qu'elle avait dû compter sur un sort différent, l'autre famille proscrite revenait dans la terre

de ses pères et retrouvait ses anciens pénates. M. le comte d'Artois, enfin, rentrait dans Paris après vingt-deux ans d'exil!...

Tout était consommé... Chaque jour les journaux retentissaient des noms de cent généraux qui croyaient qu'on ne saurait pas assez tôt leur adhésion et surtout la manière servile dont elle était faite..... C'était révoltant de la part de gens surtout qui n'avaient eu toute leur vie que des faveurs de l'homme dont ils se faisaient tout à coup, les uns le Judas, les autres le saint Pierre; et cependant l'acte d'abdication de l'empereur, bien que signé par lui, ou du moins consenti, n'avait pas paru; il ne fut publié que le 12. C'est une époque bien honteuse.

Ce fut alors que M. de Metternich arriva à Paris avec l'empereur d'Autriche ... Quoique amie du prince de Metternich, jamais je n'ai parlé avec lui des affaires politiques de l'époque. Je puis donc en toute assurance dire ce que je présume, comme s'il était un étranger pour moi... Je crois que lui et l'empereur d'Autriche furent très-contrariés de n'avoir pas eu le temps d'arriver à Paris pour faire donner la régence à Marie-Louise, et prononcer la Russie en fatveur de l'orphelin impérial... L'empereur d'Autriche arriva à Paris, je crois, le 15 ou le 16 avril... on lui fit une réception tout impériale; ce n'était pas par honneur pour la double aigle... C'était, et cette politique était au reste assez adroite, pour éblouir l'empereur d'Autriche et ne pas éveiller en lui un regret qui lui aurait fait dire: — Si ma fille eût été régente!!...

Mais pendant qu'il passait son temps sur la route de Dijon, d'impératrice des Français qu'elle était, sa fille devenait grande-duchesse de Parme et de Plaisance!...

La réception de l'empereur François II fut superbe. La circulation des voltures fut interdite dans une grande par-

Ce fut, je crois, le 14 ou le 15 avril.

tie de Paris... Les troupes bordaient la haie... des musiciens jouaient des fanfares..... c'était une fête!... et pour comble de dérision, après Vive Henri IV, on ne jouait autre chose que:

Où peut-on être mienx qu'au sein de sa famille?

Oh! nous étions bien divertissans!...

Les journaux d'alors sont un recueil d'indécentes et ridicules paroles. Cependant, un jour, ce sont ces mêmes journaux qui fourniront les matériaux pour écrire l'histoire!.. Ainsi, par exemple, on lira dans l'un d'eux ce paragraphe:

« Buonaparte était encore avant-hier à Fontaine bleau; à la suite de plusieurs attaques de nerfs, il est tombé dans un grand affaissement. On lui a fait prendre des bains et on l'a mis au lit. Il paraît malade moralement et physiquement, et n'a pas, dit-on, les idées bien nettes!.... Au surplus, il est traité avec les plus grands soins. »

En vérité, un pareil article est par trop stupide... Napoléon malade de colère !... car c'est ainsi qu'on nous le représente... et cependant on en a soin !... ah ! c'est aussi par trop fort...

Enfin arriva son abdication; elle est simple et noble : c'est lui dans ses beaux jours.

- Les puissances alliées ayant proclamé que l'empereur
- » Napoléon était le seul obstacle au rétablissement de la
- » paix en Europe, l'empereur Napoléon, fidèle à son ser-
- » ment, déclare qu'il renonce, pour lui et pour ses héri-
- » tiers, aux trônes de France et d'Italie, et qu'il n'est au-
- » cun sucrifice qu'il ne fasse, même celui de la vie, pour
- » l'intérêt de la France.
  - Fait au palais de Fontainebleau, le 11 avril 1814.

» Napoléon. »

Berthier (le prince de Neuschâtel) envoya son adhésion,

à la date également du 11 avril. Depuis quelques jours l'empereur le voyait mangeant ses ongles et ruminant sur cè qu'il avait à faire, et devina son abandon... J'ai déjà parlé de ce fait.

Ainsi, toute la famille Bonaparte se trouva dispersée en un moment: la princesse Pauline était en Provence, dans une maison de campagne près d'Orgon; Madame et le cardinal Fesch allaient se diriger de Lyon sur Rome; l'impératrice se disposait à venir à Trianon pour y voir son père; Jérôme et Joseph étaient Dieu sait où, et allaient partir pour l'Amérique... Lucien était en Angleterre.

Lorsque l'abdication de l'empereur fut publique, lorsque le serment fut annulé, il fallut cependant chercher à assurer le sort de sa famille. M. de Metternieh, que j'avais vu le lendemain ou le jour même de son arrivée, me dit que les majorats étaient perdus, excepté ceux de l'Illyrie et du royaume d'Italie, ce qu'avait l'Autriche enfin...

Les miens étaient en Westphalie, en Prusse et en Hanovre.

Il secoua la tête.

- J'ai bien peur que vous ne perdiez tout, me dit-il.

Gependant quand je lui montrai le titre d'une portion seule, à la vérité, de nos majorats, mais du revenu de cinquante mille francs, il me dit que cela pouvait m'être rendu en raison de mes droits, constatés par le roi de Prusse luimême; c'était la terre et le château d'Acken, propriété personnelle du roi de Prusse... propriété cédée par lui dans traités différens et qu'il avait le droit d'abandonner...

— Réclamez! me dit M. de Metternich... Je ferai appuyer et j'appuierai votre demande; mais si vous m'en croyez, vous vous adresserez, comme première protection, à l'empereur de Russie; il a beaucoup de crédit sur le roi de Prusse...

Je parlai à M. Czernicheff, et je lui témoignai le désir d'obtenir une audience de l'empereur de Russie...

- Je le lui dirai, me répondit M. Czernicheff; mais je doute qu'il vous l'accorde, ajouta-t-il en riant.
  - Eh, mon Dieu! pourquoi cela?
- Oh! rien du tout... mais je parie, me dit-il en riant toujours.
- Ce n'est pas pour un sujet bien grave, car il vous met de bien belle humeur.

Le lendemain M. Czernichess vint me rendre réponse.

- Je vous l'avais bien dit... l'empereur ne veut pas vous recevoir à l'Élysée.
- Eh! mon Dieu! que lui ai-je donc fait? m'écriai-je toute stupéfaite...

Il poursuivit comme s'il ne m'avait pas entendu:

- Il ne veut pas vous recevoir à l'Élysée, parce qu'il veut avoir lui-même l'honneur de venir vous voir : ce sont ses propres paroles; ne sont-elles pas aimables?
  - Λ un tel point, lui dis-je, que j'en suis touchée jusqu'à l'âme!...
  - Oui... il veut venir voir la veuve d'un homme dont le nom a tant de fois frappé son oreille et ses yeux. Le général Junot est un des beaux fleurons de la courenne de gloire de l'empereur Napotéon.

Il me prévint que l'empereur de Russie serait chez moi le lendemain entre midi et une heure, si cependant cette heure me convenait.

Nous étions peu faites, s'il faut le dire, à des manières impériales aussi courtoises, et, quelque bien que le duc de Vicencem'eût dit de l'empereur Alexandre, je ne le pouvais croire aussi positif.

Le lendemain vers une heure l'empereur arriva chez moi \*... Il était seul dans une voiture coupée et n'avait qu'un

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J'occupais toujours mon hôtel de la rue des Champs-Elysées.

domestique avec lai... A peine ens-je le temps de me trouver à son arrivée sur l'escalier... Je tensis mon fils ainé par la main, et ses petites jambes de trois ans me suivaient à peine.

Aussitôt que l'empereur m'apereut, il reconnut la maîtresse de la maisen; et, me prenant la main, il me conduisit dans mon appartement avec une façon tellement aimable, que dès le premier moment je lui ai voué l'attachement que je lui ai toujours conservé.

Lorsque nous sûmes dans un salon intérieur, qui précédait mon billard, je m'arrêtal; et, après avoir remercié l'empereur d'être venu visiter la demeure d'une véuve, mèré d'une si jeune famille, je lui présentai mes deux filles et mon Alfred, qui venait d'être sevré.

— Leur père eût été bien heureux, sire, de vous faire les honneurs dé cette maison; et je dis ce mot sans craindre que mon amour pour ma patrie m'en fasse un reproche, lorsqu'un ennemi est aussi noblement vainqueur. Il n'y a que les âmes faibles et peu généreuses qui se refusent à le reconnaître comme tel...

Mes enfans saluèrent, et se retirèrent... Je demeurai alors seule avec l'empereur de Russie.

C'était pour moi un rôle nouveau que celui de solliciteuse auprès d'un souverain étranger!... moi qui n'avais sollicité l'empereur Napoléon qu'une seule fois!... Mon âme n'a pas un sot orgueil; mais elle est haute et fière, et elle ne peut supporter ce qui lui est montré comme une action humiliante... mais j'étais mère!... et il fallait parler.

— Sire, lui dis-je, ces enfans que vient de voir Votre Majesté ont perdu leur père bien jeunes... et en le perdant ils ont tout perdu.l... ils n'ont aucune fortune s'ils perdent leurs majorats... ce prix du sang de leur malheureux père.

Nous parlions ainsi en marchant dans le billard et dans le salon... L'empereur me prit la main; et, me conduisant à

un fauteuil au coin de la cheminée, il prit une chaise, et s'assit vis-à-vis de moi sur cette chaise.

- Mais, sire, c'est impossible, lui dis-je en melevant!... je ne puis souffrir que Votre Majesté soit assise ainsi...
- Restez, me répondit-il avec un charmant et doux sourire... restez... il faut que je me place ainsi pour vous bien entendre. Vous savez que je suis sourd d'une oreille.

Et il disait tout cela naturellement comme il aurait dit toute autre chose... Il se mit donc en face de moi, et nous commençames une conversation remplie d'intérêt.

— D'abord, que voulez-vous de moi? me dit Alexandre; il faut m'expliquer votre affaire pour que je la comprenne bien...

Je la lui racontai.

— Mais cela me paraît sûr! me dit-il... Faites une note bien explicative, et je la donnerai moi-même au roi de Prusse. Czernichess suivra cette affaire par mon ordre, et vous en rendra compte. Il est de vos amis, je erois, n'est-il pas vrai?

Je répondis affirmativement en ajoutant, ce qui est vrai, qu'il est un excellent homme, ayant bien plus de supériorité que long-temps on ne voulut lui en accorder, parce qu'il est un homme agréable et fort à la mode.

- Mais il me semblait qu'en France c'était un titre de plus, dit l'empereur en riant.

\_\_ Quelquefois, sire...

Dans ce moment Alexandre porta ses yeux sur une console sur laquelle était une petite statue de l'empereur Napoléon, de la hauteur de deux pieds et demi environ, et vêtue des habits impériaux... L'empereur de Russie tint les yeux long-temps attachés sur elle, puis laissant tomber son regard, il demeura quelque temps en silence... Ce si-

Elle était en bronze, sur un socle de jaune antique, et sortait des ateliers de Ravrio.

lence était embarrassant pour tous deux. A la fin Alexandre le rompit :

- Une chose qui m'a bien frappé le jour de mon entrée dans Paris, c'est la quanité immense de personnes et surtout de femmes en deuil!!... des enfans !... tout à l'heure en voyant vos fils encore si jeunes vêtus d'habits de deuil, je me suis senti le cœur serré.
- Sire, lui dis-je avec fermeté quoique avec respect, Votre Majesté en aurait vu bien davantage si toutes les veuves étaient allées au devant d'elle... Quant à moi et à ma famille, je puis affirmer qu'elle n'y a vu ni ma robe noire ni les vêtemens de deuil de mes enfans.

Alexandre prit ma main, et, la serrant comme celle d'une amie, il me dit d'une voie pénétrée:

.- Je le sais, je le sais!...

Puis, tournant encore les yeux vers la statue de Napoléon :

— Comme j'ai aimé cet homme !... se disait-il comme se parlant à lui-même, comme je l'ai aimé !... Savez-vous une chose, madame la duchesse, c'est que je l'aimais peut-être... plus... plus qu'aucun de mes frères, ajouta-t-il en parlant' plus bas...

Je le regardais avec intérêt; il poursuivit :

— Oui, je l'ai aimé tendrement... et lorsqu'il m'a trahi, j'ai plus souffert de cette trahison que de la guerre qu'elle m'apportait... Imaginez-vous, madame, que l'officier qui m'apporta la première nouvelle que l'empereur Napoléon avait passé la Vistule fut mis en prison avec des arrêts sévères...

Alexandre appuya son coude sur son genou et soutint sa tête de sa main.

- Oui, poursuivit-il, si Napoléon avait voulu que cette

<sup>&#</sup>x27; Cette conversation sut écrite immédialement après que l'empereur de Russie sut sorti de chez moi.

hésion au gouvernement provisoire, c'est qu'il a pensé que le pays ne pouvait être sauvé aujourd'hui que par une grande union entre ses enfans.

Je m'arrêtai tout étonnée d'avoir fait un si long discours... mais la vérité a toujours eu un grand pouvoir sur moi, et un pouvoir d'entraînement; et puis l'empereur de Russie ne me faisait nulle peur... Il m'écouta fort attentivement, et lorsque j'eus fini, il me dit:

- Est-ce que le duc d'Abrantès était fort lié avec M. de Bassano?
- Oui, sire; en outre mon mari est de la même province que M. de Bassano... ils sont tous deux de la Bourgogne, et puis ils sont frères d'armes, quelque étrange que cela paraisse.
  - Comment cela?
- Parce que jamais M. le duc de Bassano n'a été absent d'une bataille livrée par l'empereur... M. de Bassano a la bravoure d'un soldat; il en court tous les dangers sans espoir de récompense, puisque la seule qu'il obtiendrait pour avoir eu une jambe emportée par un boulet de canon, serait de n'avoir pas les Invalides...

Alexandre se mit à rire...

- Ah! il est aussi brave! je n'en savais rien... Et le général Savary, comment est-il considéré chez vous sous ce rapport?
- Mais, sire, comme un homme fort brave; voilà ce que j'ai toujours entendu dire par mon mari lui-même, qui était fort difficile sur ces matières-là...
- Oh! c'est un homme qui avait une belle renommée militaire que le général Junot! un souverain est heureux d'avoir de tels hommes autour de lui... Mais comment se fait-il que vous n'ayez pas son portrait au milieu de tant de tableaux?...

- Et il regardait autour de lui avec curiosité.

- Si Votre Majesté désire le voir, et d'une extrême ressemblance, je puis lui montrer un portrait de Junot,

mais il faudrait qu'elle se donnât la peine de traverser tout cet appartement.

Je n'oublierai jamais le mouvement rapide et plein de grâce qu'il mit à se lever et à m'offrir son bras.

- Voulez-vous me montrer le chemin? me dit-il.

Je lui fis traverser mon billard, ma bibliothèque, qui offrait la plus belle collection de l'Europe , un grand cabinet à la manière des habitations antiques, puis ma chambre à coucher, un autre cabinet, et enfin mon cabinet de travail, où était le portrait de Junot.

Ce portrait, que j'ai toujours, était une esquisse, mais une esquisse qui vaut plus cent fois que bien des originaux... C'est le baron Gros qui en est l'auteur; il a représenté le duc d'Abrantès avec le costume si pittoresquement militaire des généraux de la république... Junot avait, au moment où il le peignit, à peine vingt-sept ans, et déjà il était général de brigade et se trouvait au milieu d'un désert de Syrie, au pied du mont Thabor, tenant tête à quatre mille Turcs avec trois cents Français, et battant et détruisant les quatre mille Turcs... Le gouvernement d'alors, qui savait récompenser selon le vœu du cœur, ordonna qu'il serait envoyé un ordre du jour dans chaque famille des braves qui formaient le corps isolé du général Junot 2... Quant à lui, la récompense consistait dans le même ordre du jour et dans un tableau fait aux frais du gouvernement, et fait par l'un de nos plus habiles artistes. Il y eut un con-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La collection entière de Bodoni et celle complète de Didot, avec trois exemplaires uniques: le Daphnis et Chloé, imprimé sur vélin, en caractère d'or, avec les dessins originaux de Gérard et de Prudhon; les Fahles de La Fontaine, avec les dessins originaux de Percier; c'est le roi d'Angleterre qui a maintenant le premier; l'autre est en Russiè.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cette affaire de Nazareth est un des plus beaux faits d'armes des guerres de la révolution... On ne peut trop la louer, j'avoue que j'en suis vaine!... Hélas! ces lauriers sont bien pâles aujourd'hui, et pourtant, qu'il faudrait peu de chose pour les faire reverdir!!...

dit-il en se reprenant comme presque fâché d'avoir hasardé le fond de sa pensée...

- Oui, sire... mais il aimait extrêmement Junot... et je sais qu'il a été touché profondément de sa mort...
  - L'avez-vous vu depuis votre malheur?...
  - Non, sire.
  - Pourquoi cela?
- Parce qu'il a toujours été loin de Paris, et que moimême j'en ai été absente.
  - ·-- Est-ce la seule raison ?

Je ne répondis rien.

— N'y aurait-il pas de votre part le noble mouvement d'une grande âme?... N'écrivites-vous pas à Napoléon étant à Genève ou à Lausanne?

Je levai les yeux dans un grand étonnement sur l'empereur. Il poursuivit :

- Gette lettre est tombée entre mes mains, ainsi que beaucoup d'antres qui furent prises avec l'estafette, et même je crois un auditeur au conseil d'état, qui portait des dépêches à l'empereur Napoléon, et qui fut pris par un parti de mes Gosaques, dans toute cette débâcle de Dresde... Ce fut même, autant que je puis me le rappeler, le lendemain de la mort de Moreau. Vous parliez à Napoléon avec un ton de vérité et avec un noble cœur qui donnaient une grande idée de la femme qui peut écrire ainsi. C'est là, dans cette lettre, que j'ai vu que vous aussi vous aviez été froissée et blessée au cœur par le même Rovigo, qui est vraiment le mauvais génie de tout ce qui est bon et de ce qui souffre; mais serez-vous contente ou fâchée contre moi?.... L'empereur n'a pas eu votre lettre.... En êtes-vous bien fâchée?...
- Peut-être non, sire..... Mon premier mouvement m'aura entraînée trop loin..... mais je n'en ai hul souvenir.
  - Vous avez été la plus noble des femmes; et sans avoir

l'honneur de vous connaître, j'ai pris pour vous la plus haute estime.

- Mais, sire, Votre Majesté a mal assis son jugement, si elle me croit l'ennemie de Napoléon... Il m'a fait beaucoup de peine... sans doute, mais j'ai pour lui, pour son nom, pour sa gloire, une vénération profonde : c'est un culte.
  - Et vous n'en êtes que plus estimable.
- Je ne sais ce que je suis ou ce que je ne suis pas, sire, je ne fais aucune réflexion... Je suis franche et naturelle dans tout ce que je fais et ce que je dis... L'empereur Napoléon a eu de grands torts envers mon mari, envers son ami le plus dévoué, envers l'homme qui lui aurait donné son sang et sa vie!... Sans doute la plaie, encore fratche, me fait souffrir quand j'y porte la main!... Mais l'empereur, tout coupable qu'il est envers moi, n'en est pas moins le génie le plus lumineux que Dieu ait consenti à distraire de son essence. C'est ainsi que je le vois. Aussi, voudrais-je que ses peines fussent adeucies... Ma vue ne lui est pas nécessaire à Fontainebleau; mais si je croyais qu'elle pût lui faire quelque bien, j'y courrais.

Alexandre se promenait en silence, et parfois il s'arrêtait pour me regarder... puis il continuait à marcher... Tout à coup il s'arrêta et me demanda:

- Voyez-vous souvent Savary?
- Rarement, sire.
- Il ne vous a jemais parlé de moi?...
- Jamais qu'en bien... (C'était vrai.)
- Sa femme est fort belle, dit-on... Elle m'a fait demander une audieuce pour demain... Je n'ai pu la refuser, elle... Mais que me veulent-ils tous les deux? que je persuade à M. le comte d'Artois qu'il est innocent de l'affaire de M. le duc d'Enghien?... C'est impossible!...

Et, en me parlant ainsi, il était aussi à l'aise avec moi que si nous nous connaissions depuis vingt ans...

- Quant à M. Savary, je ne le veux pas voir... c'est un parti pris... c'est un homme que je n'aime ni n'estime. Adieu, madame la duchesse, je m'occuperai dès demain de votre affaire, et puis je suis sûr que Louis XVIII fera beaucoup pour la noblesse de l'empire... C'est ce qu'il doit faire d'abord, et puis vous êtes de la sienne aussi... non seulement de la sienne, mais vous êtes même son égale. N'êtes vous pas une Comnène?
- Ma mère était une Comnène, sire; mais moi je ne le suis nas,...
- Enfin, vous êtes d'un sang royal, et pour nous autres souverains, c'est une solidarité que de venir à l'aide de nos parens qui souffrent... Louis XVIII était encore, il y a peu de temps, proscrit et malheureux, et il est encore à Hartwell...

Puis se ravisant comme s'il avait oublié quelque chose:

— Y a-t-il long, temps que vous n'avez vu le duc de Vicence?

Je répondis que je l'avais vu à son passage à Paris, mais seulement une minute.

— Aimez-le toujours comme un frère, me dit l'empereur Alexandre : il le mérite.

Et, me saluant avec une grâce inimitable, il s'en alla avec cette aisance d'homme de bonne compagnie, qui n'a rien de la morgue royale...

- Eh bien i s'écria-t-il, que faites-vous donc?...

Nous étions alors sur le haut de l'escalier. Je l'avais accompagné sans qu'il m'eût entendue..... Je fus toute surprise.

- Mais, sire, Votre Majesté permettra que...
- Je ne permettrai rien du tout l... Comment, vous vouliez descendre jusqu'à ma voiture?
- Mais certainement, sire, lui répondis-je en riant et tout amusée de l'air étonné qu'il avait en me voyant faire une chose aussi simple...
  - Jusqu'à ma voiture ! dit l'empereur en riant à son

tour... Eh, mon Dieu, que dirait-on de moi à Pétersbourg, si l'on me voyait laissant descendre un escalier à une femme pour me reconduire!...

- Mais nous ne sommes pas à Pétersbourg, lui dis-je en joignant les mains pour le prier de me laisser faire, ce qui en effet était mon devoir de maîtresse de maison envers un souverain...
- Eh bien! soumettez-vous au vainqueur, reprit-il avec une grâce charmante; et, me prenant la main, il me reconduisit jusqu'à la porte du salon, en me disant:
- Je vous préviens que je reviens vous y conduire, si vous vous obstinez...
  - J'aime à faire de l'exercice, sire.
  - Et si je vous ordonne de ne pas aller plus loin?....
  - Mais je ne suis pas la sujette de Votre Majesté.
- Eh bien! je ne reviendrai pas vous voir... Vous ne voudrez pas me punir à ce point-là?...
- Cette crainte me fait obéir plus que le reste, sire, et je demeurerai après cette dernière parole...

Alors il s'en fut, et descendit l'escalier en courant comme pour m'empêcher de le suivre...

Lorsqu'il fut dans la rue, il mit la tête à la portière; et, me voyant à la fenêtre du salon, dans lequel nous venions de causer, il salua de la glace avec une bonne grâce qui, en vérité, il en faut convenir, était bien séduisante...

Je refermais à peine la fenêtre, que je vis s'ouvrir la porte du salon, et que j'aperçus... qu'on devine!... le duc de Rovigo!...

- Ah! mon Dieu! m'écriai-je, d'où venez-vous donc?
- -Eh, par Dieu! me répondit-il en jurant à demi, je viens de chez vos enfans!... Ils m'ont dit que ce bouffon d'empereur était ici, et je me suis bien donné de garde d'entrer.
- Et vous avez fort bien fait, car il ne vous aime guère. Je puis même affirmer qu'il ne vous aime pas du tout.

- Ah! ah! il vous a donc parlé de moi?
- Fort longuement.
- Et dans un mauvais sens apparemment, car vous avez l'air un peu plus désagréable pour moi que de coutume.
- Comment voulez-vous que l'opinion de l'empereur de Russie puisse influer en rien sur celle que j'ai de vous ?...
  - Mais enfin, que vous a-t-il dit de moi?
  - Beaucoup de mal.
  - Dans quel sens?
- Par exemple que vous vouliez faire la police de son palais à Saint-Pétersbourg, ce qui n'était pas de son goût.
- Ah! il a su cela, l'imbécile!... Par Dieu, il faut donc que j'aie été trahi!...
- C'est probable, et sans une grande finesse vous vous y deviez attendre, mon pauvre duc.
- Pourquoi me plaignez-vous donc autant? vous avez l'air bien fière de la visite de ce Calmouck-là...
- Mon Dieu, ne parlez donc pas ainsi, mon cher Savary, vous savez que ces façons-là me sont odieuses, et vous m'en favorisez toujours.
- C'est parce que je sais qu'elles vous déplaisent... Je suis de l'avis de l'empereur... il faut faire le caractère des femmes.
- Chargez-vous de l'éducation de la vôtre, et puis vous serez le maître ensuite d'en essayer une autre...

Il parla encore long-temps, mais je ne l'écoutais plus; une réflexion rapide m'avait transportée à Fontainebleau. Je voyais l'empereur triste, abattu, presque seul, n'ayant avec lui que le duc de Bassano et le duc de Vicence; encore celui-ci était-il sur la route de Paris à chaque instant. Je savais bien que le duc de Rovigo était là pour bien faire; car son attachement pour l'empereur m'était connu, et je

ne pouvais le mettre en doute, mais il me semblait qu'il ne pouvait rien faire!... Tout à coup une pensée s'offre à moi!... je l'accueille... elle est pour moi comme une de ces heureuses visions qui dissipent un brouillard... Bientôt cette pensée prend un corps... elle forme une certitude... je me lève de mon fauteuil, et, allant à Rovigo, je lui prends les deux mains dans les miennes, et je lui dis avec une forte émotion:

— Ecoutez, mon cher duc, nous pouvons, vous et moi, sauver l'empereur... et le faire rentrer aux Tuileries... j'en suis certaine.

Rovigo me crut folle, un moment, et me regarda sans me répondre. Je le compris.

- Je ne suis pas folle, mais bien que vous deviez le croire, lui dis-je, mais sans sourire, car l'importance du sujet qui m'occupait m'absorbait entièrement...
- Oui, l'empereur peut être sauvé par la même main qui l'a perdu... Asseyez-vous, et écoutez-moi.

Et me voilà lui racontant toute ma conversation avec l'empereur de Russie, lui détaillant jusqu'à l'expression du regard, de la parole, l'inflexion de la voix, lorsqu'il me parlait de notre empereur... Savary m'écoutait avec une extrême attention...

— Il l'aimait comme un frère à Erfurth, s'écria-t-il après m'avoir entendu!...

Et frappaut violemment du pied en jurant :

- Pourquoi faut-il qu'il ne l'aime plus !!...
- Il l'aime toujours, m'écriai-je avec une conviction intime que m'avait donnée l'affirmative d'Alexandre en me parlant de Napoléon! Oui... il l'aime toujours!

Rovigo secoua la tête.

- Ge qu'il a fait, ce qu'il fait tous les jours ne le pronve guère... Mais quel serait votre projet?
- Il est peut-être hasardeux, mais je m'y confierais. Jamais pensée ne s'est offerte à moi entourée de plus d'es-

pérance... Il faudrait que tous deux se vissent et pussent se parler...

Le duc se récria:

- Et le moyen?
- Il est bien simple. Que l'empereur vienne déguisé dans Paris... qu'une fois arrivé, il vienne dans ma maison, par exemple... elle est hors de toutes recherches et de tout soupçon. D'ici il pourrait observer le moment favorable pour parler à l'empereur Alexandre. Vous voyez comme il est accessible. Je lui ai demandé un rendez-vous; il est venu de suite lui-même... En lui en demandant un autre et lui disant que je suis malade, il viendrait aussitôt, et alors ils se verraient!... Croyez-vous que Napoléon ne reprendrait pas à l'instant son empire sur le cœur d'Alexandre?... Celui-ci est noble et généreux; en admettant qu'il se refusât à redonner le nom de frère à l'empereur, je suis sa caution qu'il laisserait retourner l'empereur à Fontainebleau sans aucune tentative pour le retenir... Après tout, il est le maître ici!...

Le duc de Rovigo marchait à grands pas dans la chambre... Il paraissait fort agité... Tout à coup il vint se placer devant moi, et me regardant avec une expression qui allait chercher mes pensées jusqu'au fond de mon âme:

- Vous êtes de bonne foi, n'est-ce pas? me dit-il...

Je suis sûre que le regard que je lançai sur lui fut terrible et foudroyant, car il recula d'un pas.

— Mais écoutez donc, me dit-il... dans une affaire de cette importance... car il y a du bon dans ce que vous dites... il y a du bon.

Etsans me faire d'excuse pour l'injure qu'il m'avait non seulement dite, mais faite, il se promena de nouveau en rêvant et parlant parfois sans que je pusse entendre ce qu'il disait...

- Et quel serait votre plan pour le faire arriver sain et sauf jusque chez vous?
  - Mon Dieu! ce serait le plus simple qui serait le meil-

leur... Que plusieurs officiers demandent des passeports pour venir à Paris. Maintenant il n'existe aucune surveillance , et l'empereur viendrait avec eux... Il nous est facile d'avoir deux hommes dont vous êtes sûr... Dans l'armée l'empereur doit trouver des séides dans les officiers inférieurs, c'est-à-dire les lieutenans, les sous-lieutenans et les capitaines; quant aux autres, sa bonté les a perdus.

- C'est vrai, me répondit Savary avec une extrême bonne foi... Mais plus je réfléchis à ce projet, plus il me sourit... mais aussi plus je réfléchis en même temps au plan, et plus il m'effraie.
- Gependant comment faire pour qu'ils se voient?... La demande formelle d'une entrevue serait refusée, j'en suis sûre... Si l'on admet une chance de réussite dans ce que je propose, il le faut tenter; mais l'empereur le voudra-til?...
- Il ne reculera jamais devant une chance offerte par la fortune... Je le connais!... Et quand je pense en effet aux jours d'Erfuth!..quand je me rappelle cet élan de l'empereur de Russie au moment ou Talma dit ce vers d'OEdipe:

L'amitié d'un grand l'omme et un bienfait des dieux;

oh! alors il y a aussi une espérance dans mon occur!... Mais que c'est singulier que vous ayez cette pensée!

— Pourquoi?... je serais heureuse au contraire de prouverà l'empereur que je l'aimais, et que mon admiration pour lui a résisté à son injustice... D'ailleurs Junot est mort, et mon devoir est de le remplacer.

Le duc de Rovigo me regarda fixement, et me dit:

— Vous êtes une singulière femme! Savez-vous qu'il y a de l'homme en vous... et de l'homme remarquable?

A Il y en avait bien une, mais faite en dépit du bon sens : c'était le second volume de l'époque de Malet.

- Croyez-vous donc me faire un grand compliment?
- Enfin, suffit... Je le crois; quoique vous autres femmes veus ayez toutes la prétention d'être des souveraines...
  - Mais laissons cela.
- --- Eh bien! que faisons-nous? l'empereur ne me croira pas lorsque je lui dirai cette affaire... Il me prendra pour un songe-creux.
  - Voulez-vous que je lui écrive?
  - Vous le feriez ?
- Et pourquoi non? Ce que je dis, je le fais... ce que je fais, je le dis... Voulez-vous une lettre de moi à l'empereur, encore une fois?...

Il hésita. Je n'ai jamais pu m'expliquer cette hésitation; enfin il me dit:

- Eh bien, oui. Donnez-moi une lettre, bien courte par exemple, et qui ensuite ne dise rien dans le cas où elle serait interceptée... qui sait ce qui peut arriver?

Rovigo marchait dans l'appartement avec l'air fort pensif; tout à coup il me dit encore :

- L'empereur me croira-t-il? il me prendra pour un rêveur, vous dis-je... écrivez-lui.
  - Maintenant, je n'ose pas!... (C'était vrai.)
  - Pourquoi cela ?...
  - Parce que... Je ne puis le dire... mais je n'ose pas.

Savary me faisait peur.

- Allons donc! quelle folie!...

Et me prenant par le bras, il me fit courir dans mon cabinet, et, me faisant asseoir devant mon bureau, il me dit:

- Ecrivez!... eh quoi! avez-vous peur de vous compromettre?

Je pris aussitôt une plume et j'écrivis!.... j'écrivis quelques lignes... mais elles auraient été comprises par l'empereur, s'il les avait lues... j'en suis sûre... je cachetai avec

mes armes, et remettant ma lettre ou plutôt mon billet à Savary, je lui dis à mon tour:

— Mon cher duc, vous pouvez avoir une grande connaissance du cœur humain... cependant croyez moi... n'employez pas souvent des véhicules pareils à celui qui m'a déterminée teut à l'heure... pourquoi toujours éveiller la susceptibilité?...

Il se mit à rire et s'en fut... Avant de le laisser reposer pour long-temps, il me faut parler ici d'une chose dont j'ai promis le détail dans le volume précédent, et dont il a donné l'explication qu'on aurait pas eue sans lui. J'ai cette explication dans mes mains, écrite par lui-même: il s'agit de la défense de Paris.

L'archevêque de Malines imprima une brochure après la restauration, pour dire qu'il avait été la mouche du coche dans tout cela, et donner de l'encens par le nez de M. Talleyrand plus que les enfans de chœur ne lui en avaient donné quand il était évêque... Dans cette brochure, M. de Pradt racontait que le duc de Rovigo, en lui parlant à lui-même, avait formellement déclaré qu'il était contait la défense de Paris.... l'archevêque redit ensuite cela dans cette brochure... mais un peu comme un innocent, je lui en demande pardon... Le duc de Rovigo se moqua de lui, lorsque M. Bulos, officier de mérite et dévoué à la cause du pays, lui montra cette brochure crédule:

- Donnez-la-moi, lui dit-il, je vais y mettre une note... et il écrivit lui-même ce que je vais transcrire ici. « Il n'a pas cessé ( dit la brochure en parlant de Savary ) de détourner de défendre Paris par les moyens les plus violens... Voici la note du duc de Rovigo, elle est de la plus grande importance comme pièce autographe en raison de ce qu'elle renferme:
- « Je faisais mon métier, je plaidais le faux pour savoir le vrai...
  - Gette ouverture de l'archevêque de Malines me prouva

la vérité des rapports qui commençaient à m'arriver de toutes parts sur ce petit comité dont il parle et auquel assistait M. Anglès, qui était chef de l'un des arrondissemens de mon administration.

- J'y soupconnais cependant un peu d'animosité contre les individus qui en faisaient partie... mais en tous cas, mes notes étaient prises, et si l'empereur fût resté sur le trône, je n'eusse pas tardé à compter avec ces messieurs, qui, d'après M. de Pradt lui-même, comptaient plus sur les alliés, qu'ils croyaient disposés à traiter avec l'empereur, que sur eux-mêmes. Le nœud gordien était dans la prise de Paris; ce que dit l'archevêque de mon opposition à le défendre à outrance ne m'étonne pas.
- » D'après les sentimens qu'il manisestait, je me serais bien donné garde de tenir un autre langage devant lui... parce qu'il aurait été saire déjouer mes projets par ses collaborateurs; mais tout était prêt pour saire éclater une insurrection spontanée; l'empereur voulait la diriger luimême, et il venait à Paris dans ce but avec le maréchal Lesebvre, lorsqu'il apprit à la Gour de France que tout était perdu. (Il y rencontra le général Hullin.)
- » Mon successeur a dû trouver dans mon cabinet des proclamations aux faubourgs et aux ouvriers...
- » Des ordres pour dépaver les rues, monter les pavés dans les étages supérieurs... d'effacer les numéros des maisons ...les enseignes, et de mettre dans les grandes rues des faubourgs tous les tombereaux de boue sans chevaux, toutes les charrettes de rouliers, etc., etc. Si l'empereur fût venu, des ordres eussent été donnés, et tout cela eût été fait en quelques heures. Il lui a été rendu compte de ces dispositions.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le duc de Rovigo a voulu parler du nom des rues, Que pouvait faire le numéro des maisons? C'était le nom des rues qui faisait quelque chose, et non les numéros.

» Mais il m'a dit lui-même depuis, que ce plan de défense était si dangereux, qu'il voulait être lui-même sur les lieux pour les diriger et empêcher quelques factieux de s'en emparer. »

Gette note existe telle que je viens de la transcrire dans un exemplaire de la brochure de M. l'archevêque de Malines, et elle est écrite en entier de la propre main de M. le duc de Rovigo. Si M. de Pradt lit ceci, il sera étonné peut-être d'avoir été induit en erreur aussi fortement... peut-être l'ai-je été aussi, moi... mais au moins ne l'ai-je été qu'à bon escient.

Quoi qu'il en soit, je donnai une lettre pour l'empereur au duc de Rovigo en la lui recommandant vivement; non pas que je craignisse de l'avoirécrite... jamais je ne regrette une démarche honorable, quelque hasard qu'elle me fasse courir; mais pour le succès de sa réussite, il fallait ici du mystère. C'était une pensée folle peut-être, mais enfin elle était dominante dans ma tête, et je suis encore sûre aujourd'hui que, si l'empereur Napoléon avait apparu tout à coup devant Alexandre et lui avait dit en lui tendant la main, avec ce sourire subjuguant qu'il savait si bien employer:

— Frère... encore une fois une journée comme à Erfurth...

Oui, je suis certaine que tous deux se seraient embrassés, et que chacun aurait été content de retrouver l'autre... C'est un rêve peut-être !... mais quel rêve! mon Dieu!... si les peines sont si positives, il faut bien s'échapper parfois de leur cercle malheureux pour trouver au moins un bonheur fictif au pays des chimères.

Le duc de Rovigo emporta donc ma lettre, comme je l'ai dit. Les jours s'écoulèrent, et nulle nouvelle ne me parvint de Fontainebleau. L'empereur de Russie revint me voir un matin, mais cette fois encore ce fut sans me prévenir; il était à pied, sans aide-de-camp, portant un cha-

peau rond et un habit vert tout uni... Si Joseph, mon premier valet de chambre, ne l'eût pas reconnu, il serait arrivé dans mon cabinet de travail sans que je me susse même douté qu'il en approchait.

Il fut cette fois peut-être plus aimable et plus communicatif que la première... il paraissait prendre plaisir à causer avec moi. On sait combien cette grâce est parfaite dans un souverain; elle amène un prestige avec elle dont la tête ne peut se préserver ..., et puis en 1814 l'empereur Alexandre était vraiment grand. Je mets ce mot parce qu'il est à sa place et convenable... oui, il fut grand! l'homme qui prut se venger et qui repousse ce breuvage de ses lèvres d'homme... est un être au dessus des autres...

Cette fois encore, Alexandre me parla encore de Napoléon, il avait abdiqué... tout était consommé!... Alexandre me dit avec une expression particulière:

- Et le duc de Vicence, l'avez-vous vu?
- Oui, sire.
- Ah! c'est fort bien! et comment en avez-vous eu le courage? c'était bien il y a un mois... mais depuis quinze jours!...

Et il se leva en parcourant la chamhre avec une expression de visage fort extraordinaire, mais où la raillerie amère dominait.

--- Précisément parce que beaucoup de personnes lui parlent moins depuis quinze jours, répondis-je... je suis retournée à mon ami d'enfance, à celui que j'ai long-temps appelé mon frère.

L'empereur Alexandre s'approcha de moi, il me prit la main, me la serra, et me fit une sorte d'exclamation que je ne compris pas, mais dont je sentis le sens...

- Et vous l'avez donc revu? me dit-il après un long si-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Madame de Sévigné l'a bien prouvé dans cette lettre où elle parle de sa contredanse dansée avec le roi.

lence.... vous avez bien fait... je vous renouvelle ici ma parole d'honneur d'homme et de souverain... le duc de Vicence est parfaitement innocent du fait dont on l'accuse!...

C'était la seconde fois qu'il me parlait avec chaleur sur ce sujet.., Il causa ensuite de Paris... de la société des femmes... Il me parla de la maréchale Ney... de l'impératrice Joséphine... Il paraissait curieux de m'entendre parler d'elle, et plusieurs fois il remit la conversation, que je laissais tomber... enfin il s'en aperçut, et me dit en souriant:

- On dirait que vous me craignez?...
- Oh! certainement non, sire!...Votre Majesté est trop bonne pour m'effrayer... mais elle comprend elle-même que sur un pareil sujet je dois être silenciense...

Il parut réfléchir, puis il dit:

— Vous avez raison... c'est la seconde leçon que vous me donnez... merci... merci...

Alors la conversation tourna sur un autre objet; il parla admirablement de nos théâtres, de nos musées, dont il était ravi... de cette magnifique ville de Paris qui n'avait pas sa sœur en ce monde. Ma belle ville de pierre, dit-il en riant, aura bien aussi sa renommée... il vous y faut venir, madame la duchesse... dites... voulez-vous?... je vous assure que vous vous y plairez, et que nous vous recevrons bien... vous pourrez raconter, au retour, que nous ne sommes pas aussi barbares qu'on le croit.

J'étais touchée !... il me dit ces derniers mots avec une expression parfaite... Il me parla ensuite de l'état de mes affaires... me demanda comment Junot avait laissé sa famille... Je lui répondis : Sans aucune fortune.

- Comment !... et Napoléon ?...
- Il n'a pu rien faire... il était en Champagne au moment de la mort de Junot, et n'a pu s'occuper de notre sort.
- Et vos majorats?... le prince Metternich est de vos amis... Il s'arrêta un moment, puis il continua:

continuant à faire les logemens, il se remit à marquer les pièces, comme cela se pratique en pays conquis.

- Telle chambre pour le colonel... telle autre pour le

général...

- Je vous ai déjà dit, observa mon valet de chambre, que ceci est l'appartement de Madame!...
  - Je suis mes ordres.
  - Et vous agissez ainsi par l'ordre de qui?...
  - De son altesse royale le prince de Suède...

Et puis voilà ces hommes partis... Je rentrai quelques momens après... mon valet de chambre me raconta l'affaire... mon premier mouvement est toujours impétueux... Je courus à mon secrétaire, et j'écrivis ce billet :

#### Monseigneur,

» Depuis quinze jours des troupes étrangères occupent Paris... je n'ai reçu aucune offense des officiers... ni de leurs inférieurs quel que fût leur grade... j'avoue qu'il me parati aussi étrange que pénible d'éprouver une première insulte au moment où V. A. R. arrive à Paris... Certaine que ce n'est pas elle qui a ordonné que ma maison, respectée par tous les partis, fût violée par quelqu'un de sa maison, je lui porte plainte de ce qui a été fait chez moi dans ce même jour, avec l'espoir qu'elle me donnera une entière satisfaction...»

Il n'y avait pas une heure que ma lettre avait été portée à l'hôtel du prince de Suède, rue d'Anjou-Saint-Honoré, qu'on m'annonça de sa part M. le comte de Brahé, son premier aide-de-camp, je crois, mais bien certainement le plus poli et le plus gracieux qu'il pût choisir.

M. le comte de Brahé avait alors à peine trente ans... il avait une charmante tournure, une figure agréable et les formes les plus parfaites comme politesse; il portait un uniforme de hussard blanc, avec les agrémens en argent et les paremens et le collet bleu de ciel... Il me fit, au nom du rince de Suède, des excuses d'autant plus fortes, qu'en effet le prince et les personnes de sa maison ignoraient, ne dit-il, la démarche qu'avait tentée un homme parfaitement incounu à tout le monde chez S. A. R... Il ajouta que e prince aurait l'honneur de venir lui-même me demander pardon que son nom eût donné lieu à une action dont j'avais eu raison d'être blessée; et il me quitta charmée de sa bonne grâce et de ses manières. On aurait dit qu'il avait été élevé par M. de Metternich. Je le cite parce que jamais il n'y eut un homme plus consommé, même étant tout jeune, dans la science du monde et des lois de ce qu'on appelle ici les belles manières.

On chercha quel était cet homme qui s'était donné pour le maréchal des logis de la cour de Suède; il se trouva que c'était un Français... mais tout-à-fait dans une position subalterne dans la maison de Bernadotte... il me le dit luimême lorsque en effet je le vis quelques jours après...

Mais ses momens étaient bien occupés... on n'a jamais su quelles étaient les vraies intentions du prince de Suède en venant à Paris, et son acharnement à précipiter Napoléon de son trône. Il n'était plus alors question de république, vraiment, comme au 18 brumaire !... Mais, quoique le général Bernadotte eût abandonné la France, il l'aimait toujours. Cette place de prince royal l'avait seulement fait changer d'opinion; il était devenu royaliste, de républicain qu'il était; seulement il voulait appliquer ce qu'il savait de l'art de régner à sa patrie plutôt qu'aux bords glacés de la Suède; M. de Talleyaand avait dit dans le temps à la princesse de Suède, qui pleurait sur l'ennui de cette cour suédoise froide et toute noire, qui ne s'échauffait que pour tirer des coups

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il parut une singulière note dans les journaux à cette époque; la voici :

<sup>«</sup> Un prince du Nord annonce l'intention de ne pas accepter la couronne, mais de la remettre à l'héritier des Wasa, qui est élevé par sa mère. »

de pistolet à ses rois dans un bal masqué, qui encore n'était pas si beau que notre Gustave, M. de Talleyrand avait dit à la princesse:

- Madame, c'est toujours bien joli pour commencer!...

Bernadotte l'avait compris; mais le commencement était devenu la fin depuis cette chute du colosse, et Bernadotte tournait un œil attendri vers la patrie... En conséquence de cette sollicitude, il fit offrir à Son Altesse Royale Monsieur, qui venait d'arriver à Paris, tous ses services pour éteindre les différentes factions qui pouvaient encore exister dans l'armée, où son nom avait encore quelque pouvoir; et, pour y parvenir, il croyait qu'il serait peut-être nécessaire de lui donner un titre un peu marquant, comme celui de généralissime des troupes, ou bien de lieutenant-général du royaume, qu'avait bien à la vérité Monsieur, mais qui pouvait peut-être devenir plus réel comme résultat dans les mains d'un homme comme lui... Il consentait à abandonner le soin de ses propres états et à demeurer une année en France si cela était nécessaire '.

La proposition du prince royal de Suède fut faite au comte d'Artois... Elle fut discutée un seul moment. Les commentaires n'étaient pas longs... Le résultat fut de faire dire à Son Altesse Royale que le plus tôt qu'elle pourrait rejoindre ses troupes serait le mieux... Et voilà la véritable raison de ce départ si prompt qui laissa la princesse sans défense contre le malheur des passions qui devait l'assaillir quelque temps après dans la personne de l'homme le moins romanesque du monde, et qui était moins propre à jouer à l'amour du temps de Louis XIII, que certainement personne en France à cette époque.

is Je tiens ces détails d'une personne importante et que je ne puis nommer, à moins qu'elle-même ne me le permette. Elle fut consultée par le prince de Suède, qui n'avoua jamais que le désir d'être utile aux Bourbons : peut-être c'était-il vrai ... mais comme sa haine était violente contre l'empereur, alors on peuv d'outer...

#### CHAPITRE ZIE-

Aneodote sur l'arrivée du comte d'Artois à Paris. — Les haridelles. — Voltigeurs de Louis XIV. — Les langues de chat. — Le menuet d'Exaudes. — Le marquis de Carabas. — Les bas chipés. — La déronte imprévue, — Extrait d'une lettre de M. Dessolles sur la défense de Vincennes par le général Daumesnil. — Munitions de bouche. — La lunette d'approche. — Conditions proposées pour la reddition de la place. — Le projet est sur lépoint d'échouer. — Pourquoi. — Nombreuses visites de M. de Metternich. — L'impératrice et le roi de Rome à Trianan. — Lord Wellington. — Lord Catheart. — Le général Côle. — Miniatures qui disparaissent de mon boudoir. — Miss Elisa Bathurst, fille du ministre de la guerre. — Le prince-monstre. — Je ne puis promettre de ne pas rire. — Le prince Wenzel de Lichteinstein et son frère me sont présentés. — Je ne crains pas la séduction.

Le nom de M. le cemte d'Artois, que je viens d'écrire, me rappelle une histoire assez plaisante qui arriva à cette; époque le jour même de son entrée à Paris. Comme aucun journal n'en a parlé, je veux en conserver le souvenir comme une chose caractéristique de l'époque.

Monsieur devait areiver à deux heures, je crois, à la barrière de Bondy. Il avait couché la veille au château de Livry, chez M. de Bamas, et le gouvernement provisoire s'était rendu à la barrière pour l'y haranguer, selon l'usage antique, qui devrait bien passer de mode, pour le dire en passant... Tant que le prince ne parut: pas, tout demeurat dans l'ordre, et la garde nationale à cheval et à pied pouvait agir en toute liberté; seulement on riait en voyant une roupe composée de trois cent cinquante à quatra cents

personnes, les unes à pied, les autres montées sur des haridelles, des chevaux de charrette, des chevaux dont un marchand de vulnéraire n'aurait pas voulu pour débiter son baume... et sur ces rossinantes étaient hissés de braves gens au cœur français certainement, mais d'une telle tournure, qu'il fallait tout le sang-froid de la journée solennelle qui nous amenait d'autres destinées pour ne pas rire à en être malade, en voyant ces hommes, qu'un mois après tout Paris connaissait sous le nom de voltigeurs de Louis XIV, surgir tout à coup pour le baise-main qui allait se faire. Les uns portaient un habit bleu avec deux petites épaulettes de colonel conservées depuis 1787, peut-être même laguerre d'Amérique, et ressemblant pas mal à deux langues de chat jadis dorées, et puis un chapeau de la même époque, une brette passée dans la basque de l'habit, comme si le personnage avait dû danser le menuet d'Exaudet avec madame la Dauphine, mère de Son Altesse Royale.... Et puis ajoutez à cela des bas chinés et des figures faites exprès, et puis vous aurez le portrait exact de ces hommes qui nous divertirent un moment à l'époque de la restauration.

Ils étaient après tout des hommes dévoués à cette cause qui revenait. Ils l'étaient bien un peu comme le marquis de Garabas de la chanson de Béranger; mais n'importe.... Ils étaient là avec des cœurs bien chauds pour leur prince, mais en vérité avec des tournures qui feraient tourner en ridicule les choses les plus saintes.

Au moment où l'on signala l'approche de Son Altesse Royale, toute cette brave phalange serra les rangs et se disposa, nonobstant toute autre préférence, à ne laisser la place à personne. Le gouvernement provisoire qui venait de descendre de voiture, et qui, M. de Talleyrand en tête, se disposait aussi, lui, à haranguer le prince, se trouva, par le fait véhément de l'enthousiasme de cette bonne cohorte, tellement pressé par l'escadron, qu'il ne sut où se réfugier, et que M. de Talleyrand, qui, en fait de jambes, n'est pas

habile comme on le sait, ne trouva d'autre refuge que te dessous de sa voiture. Il s'y blottit, et de là, appelant le chef de l'état-major de la garde nationale de Paris, il lui cria comme il put de rendre le passage libre. Le prince approchait rapidement, et il fallait qu'il fût reçu autrement que par les bas chinés et les colonels à parapluie.....

M. Tourton, qui commandait là comme chef d'état-major de la garde nationale, s'en fut d'abord à ces messieurs, et les pria poliment de laisser la route disponible pour que le gouvernement provisoire pût recevoir Son Altesse Royale!.. Ils le regardèrent comme s'il eût parlé grec, et ne bougèrent pas: il n'est pas fort patient de son naturel, comme chacun sait, M. Tourton'; aussi ne fut-il pas aussi poli que la première fois en disant à ces messieurs:

- Vous plairait-il de vous ranger?
- Mais pourquoi? demanda enfin un de ces messieurs. Pourquoi Son Altesse Royale verrait-elle quelqu'un avant ses fidèles serviteurs?
  - C'est pour le gouvernement provisoire.
- -- Le gouvernement provisoire, répéta le monsieur aux jambes chinées... qu'est-ce que c'est que cela?
- Ah! c'est donc un parti pris? dit M. Tourton; eh bien! messieurs, prenez garde à vous!... Le Moine! s'écria M. Tourton, prenez vingt hommes avec vous, et balayezmoi la route!...
- M. Le Moine, qui était essentiellement subordonné, ordonna la manœuvre de la charge, et elle commença à s'exécuter lentement sur un signe de M. Tourton; mais, voyant l'immobilité de ces soldats improvisés, qui prenaient déjà des souvenirs de Goblentz et de l'armée de Gondé, il cria de sa voix de tonnerre:
  - En avant !... chargez !...

A peine le mot fut-il dit, que le malheureux escadron fut dispersé comme un monceau de feuilles sèches devant la tempête. Hommes et bêtes s'en furent rouler dans les fossés de la route, dans les champs; il y en eut qui rétrogradèrent et s'en revinrent à leur maison sur leurs pauvres locatis, tremblans comme leurs mattres. M. Tourton fut semoncé le lendemain par autorité supérieure; mais il n'en tint compte. Il avait pour lui le sentiment d'avoir agi selon sa conscience, et cela suffisait.

Mais voici une histoire dans laquelle il jone un rôle important; le général Dessolles en a parlé lui-même dans une lettre qui fut publice alors; mais les détails sent peu connus, je vais les donner ici.

Tout marchait, du moins en apparence; un seul obstacle existait à la tranquillité, c'était la reddition de Vincennes. Le général Daumesnil était enfermé dans le donjon, et menaçait de tout faire sauter plutôt que de se rendre; et ceux qui l'ont connu savent qu'il n'y avait pas dans toute l'armée un homme plus capable de soutenir cette entreprise gloriouse et vaillante...

Un jour, M. de Talleyrand envoie chercher M. Tourton, et lui dit qu'il fallait faire comprendre au général Daumesnil qu'il rendst la place qu'il commandait; que, du reste, on le laissait maître des conditions...— Maîs, ajouta le président du gouvernement provisoire... il faut que Vincennes reçoive le drapeau blanc!

C'était là le difficile, surtout pour le général Daumesnil.

M. Tourton s'en fut à la Banque trouver madame Daumesuil; elle était, comme on le sait, fille de M. Garat, gouverneur de la Banque de France, et elle logeait chez son père. C'était, comme elle l'est encore, une aimable femme et qui, dans le moment dont je parle, se mourait de son inquiétude, parce qu'elle connaissait son mari.

— Mon Dieu, dit-elle à M. Tourton, je voudrais bien vous seconder! d'autant plus que jé suis certaine que vous me proposerez rien que de convenable à mon mari; mais comment faire?... It est entouré, et rien ne peut lui parvennt.

— Quant à cela, dit M. Tourton, nous n'en sommes pas inquiets... Attendez.

Il courut chez M. de Talleyrand, chez le général Sacken, thez le prince de Schwartzenberg, et avant une heure il avait toutes les autorisations pour traverser les postes ennemis qui entouraient la forteresse de Vincenues.

— Maintenant, dit-il à madame Daumesnil, écoutezmoi... Je viendrai vous prendre demain matin, à sept heures; que votre voiture soit attelée, et que vos gens soient en grande livrée; en grande livrée, m'entendez-vous bien; et puis vous emmenerez votre fils avec vous...

Il avait quatre ou cinq ans.

- Mon fils! s'écria la pauvre mère tout alarmée :
- M. Tourton lui serra la main.

— Groyez-vous que je vous dirais d'emmener votre fils, s'il y avait le moindre danger !.... Emmenez-le, vous dis-je.

En sortant de chez madame Daumesnil, M. Tourton courut chez madame Chevet. Il prit des pâtés de folés gras, des pâtés de Chartres, des terrines de Nérac, des merveilles culinaires enfin de toutes les sortes. Il fit arranger chez lui un panier de bouteilles de Clos-Vougeot des bonnes années, et l'on sait qu'il en pouvait avoir de bon!... ensuite il fit porter ses munitions à la Banque de France, fit tout emballer dans la calèche de madame Daumesnil, et partit avec elle et son fils pour Vincennes.

Madame Daumesnil ne connaissait pas le plan de campagne; mais elle n'était pas inquiète. Cependant, comme son fils était avec elle, elle était plus timide... et se hasarda à demander ce qu'ils allaient faire, attendu que le commandant de Vincennes tirait à boulets sur tout ce qui s'approchait du donjon... Lorsqu'on fut un peu plus endeçà de Paris que la portée du canon des remparts, M. Tour-

Mr. Pourton était propriéture du Clos-Vougebt.

ton fit arrêter la calèche, et descendre la jeune mère et son fils. Il prit l'enfant d'une main, donna l'autre bras à madame Daumesnil, quoiqu'il tint dans la main une bouteille de Clos-Vougeot et un mouchoir blanc... Derrière eux marchaient les deux domestiques dont la livrée se voyait et devait se voir de loin; tous deux tenaient des pâtés.

Il y avait en cet endroit-là un mur derrière lequel était un poste de troupes autrichiennes. Il n'osait pas faire de feu, parce que ce malheureux Daumesnil faisait tirer dans la direction de la fumée, présumant qu'il n'y avait pas de solitude autour d'un feu en plein champ... M. Tourton fit arrêter en cet endroit, et, prenant une lunette d'approche, il la braqua sur le donjon. D'abord il ne vit rien... Mais on tira... Comme ils étaient hors de portée, il ne fit qu'en rire, et donna l'ordre à la voiture d'avancer un peu..... Alors il s'aperçut qu'il y avait un mouvement étranger sur le rempart, et bientôt il reconnut le général lui-même qui braquait sa longue-vue sur le singulier convoi qui s'avançait vers le château.....

— Maintenant, s'écria M. Tourton, nous pouvons marcher; il nous a vus, et ce serait bien le diable s'il tirait sur sa femme et son fils, notre amitié mise à part.

En effet, à peine le général Daumesnil eut-il reconnu les individus qui venaient à lui, qu'il se hâta de courir à leur rencontre. Ils le trouvèrent à la première poterne.

- Que venez-vous chercher ici? leur dit-il d'un air attristé.
- Nous venons déjeuner avec vous, lui dit M. Tourton en riant.
- Et que voulez-vous que vous offre un pauvre assiégé qui n'a pas plus qu'il ne lui en faut pour lui et ses braves compagnons?
- Oh! s'écria M. Tourton, je ne me suis pas hasardé à faire un mauvais déjeuner!... Voici de quoi régaler toute

la garnison... Allons, à table !... et puis après nous cause-rons.

Ils déjeunèrent, et lorsqu'ils furent seuls, M. Tourton dit à Daumesnil:

- Ah ça, que voulez-vous faire?
- Mon devoir.
- Je le sais; et je ne viens pas non plus pour vous conseiller le contraire. Mais l'ennemi est dans notre capitale... nos armées sont dispersées!... Que pouvons-nous contre tant de malheurs?...

Le général Daumesnil écoutait d'un air sombre tout ce que lui disait M. Tourton... On voyait que ses paroles n'étaient que l'écho de ce qu'il pensait lui-même!...

— Je suis chargé de vous dire, de la part du gouvernement provisoire, poursuivit M. Tourton, que vous aurez toujours le commandement de Vincennes; que rien n'en sera distrait.

Le général Daumesnil dit alors à M. Tourton:

- Je ne rendrai Vincennes qu'à des mains françaises; voilà quelle est ma dernière volonté. Je ne remettrai pas une cartouche entre des mains ennemies.
- Et je vous approuve de toute mon âme, mon brave ami, reprit Tourton... La patrie avant rour... C'est pour elle que nous combattons et que nous combattrons toujours!... La patrie!.... le pays!... Voilà nos mattres, mon ami! soyons-leur toujours fidèles!...

Le général Daumesnil lui serra la main, et, lui ayant remis les conditions écrites qu'il le chargeait de transmettre, il dit adieu à sa femme, à son fils, et, se renfermant dans sa forteresse, il s'en remit à son courage pour la défense de ce que son honneur devait garder.

Le général Tourton s'en revint à Paris avec les propositions du général Daumesnil, et les communiqua au gouvernement provisoire. Elles furent acceptées; mais, au moment où tout allait être conclu, il survint un événement qui faillit tout ruiner. Les équipages du prince Schwartzenberg filaient le long de la rivière, du côté de Montreuilles-Pêches. Le général Daumesnil vit des hussards autrichiens, des uniformes ennemis... Il crut qu'on voulait le tourner tandis qu'on parlementait avec lui... Il fit tirer le canon de ses remparts, et tua deux des plus béaux chevaux du prince de Schwartzenberg... Le prince, en apprenant cette nouvelle, fut très-irrité!...

- Que faire ? dit M. de Talleyrand.

— Ma foi, il n'y a qu'un moyen, dit M. Tourton... il faut prendre deux des plus beaux chevaux des écuries de l'empereur, et les envoyer au prince généralissime... Je me charge d'expliquer à Daumesnil qu'il a fait une bévue.

En esset, il retourna à Vincennes, revit Daumesnil, lui expliqua comment les sourgons du prince de Schwartzenberg devaient être escortés. Tout se calma... Daumesnil demeura commandant de Vincennes. Aucun officier des alliés ne s'y montra autrement que par curiosité pour voir une prison d'état sorteresse. L'honneur de nos armes su intact dans cette enceinte, et les soins de M. Tourton amenèrent à bien cette affaire, conjointément avec le brave Daumesnil. Je serai voir tout à l'heure que le gouvernement de la restauration ne sut pas loyalement reconnaissant envers lui!... M. de Puyvert sut nommé pour le remplacer, et l'honnête homme trompé s'éloigna avec une pension qu'on ne liquida pas même au taux du maximum voulu par la loi.

Pendant ce temps, il y avait de bien grands changemens tout autour de nous... Nous étions livrés à une grande incertitude sur notre avenir, et pourtant l'empereur était encore à Fontainebleau. Mais tout se préparait pour son départ... En l'apprenant, il y'eut un mouvement dont il aurait pu profiter, s'il avait voulu. Il était toujours aime du peuple, toujours adoré des soldats!... Le plus acharné de ses ennemis devait le réconnaître... On lui rendait la jus-

tice d'avoir évité la guerre civile quand il pouvait le faire... Ce fut alors que l'impératrice vint à Trianon avec le roi de Rome, et que l'empereur d'Autriche eut avec elle une entre vue!... Oh! c'est en songeant à de telles circonstances, que je suis certaine que si Napoléon fût venu à Paris, et qu'il se fût présenté tout à coup devant l'empereur de Russie, en lui disant: — Alexandre, sommes-nous toujours frères?... l'autre lui aurait répondu en se jetant dans ses bras...

Je voyais presque tous les jours le prince de Metternich... Il venait souvent le matin, mais toujours le soir pour l'heure du thé... C'est un homme éminemment aimable, ainsi que je l'ai dit dans les précédens volumes; je l'avais toujours connu tel qu'un homme du monde; mais il ne s'était pas offert à moi comme homme politique influent sur le système général de l'Europe. Mon amitié pour lui pouvait me donner de la partialité dans le jugement que j'en portais comme homme de société, mais ici c'était impossible... il n'y avait plus de prestige, et même c'était plutôt une prévention contre lui qu'en sa faveur... J'étais du parti vaîncu, et ce parti avait été si souvent vainqueur!...

Mois la partialité comme la prévention durent garder le silence devant la conduite noble et belle de M. de Metternich. J'ai été fière de mon amitié pour lui dans ce moment-la... je le dis hautement, sans crainte d'être relevée par une de ces voix qui croient avoir beaucoup fait, parce qu'elles criaient sans savoir pourquoi:

## - A bas les alliés!...

C'est comme à la mort de l'empereur Napoléon, il y a des femmes qui s'en allaient à l'Opéra avec une robe noiré, et au bal avec un ruban noir, et qui rialent, s'amusaient, tout en portant des robes grises et noires... On aurait cru qu'elles menaient le deuil de l'empereur King-Kang-Kong-Fo... J'étais alors dans la solitude, au fond d'un désert, et j'ai plus pleuré la mort de l'empereur Napoléon qu'aucune de ces belles affligées... Il en fut de même en 1814. Mais ces justifications sont inutiles, parce qu'il ne me plaît pas d'en donner, attendu que je ne dois compte de ma conduite qu'à Dieu et à moi-même...

M. de Metternich venait donc alors chez moi très-fréquemment... Je pus l'examiner sous le point de vue que je viens d'indiquer, celui d'homme politique. Lord Castlereagh était alors en Europe celui qui pouvait, avec M. Canning, lui disputer la prééminence comme homme d'état. Je les ai bien étudiés tous les deux, et, toute partialité à part, je le répète, M. de Metternich est le plus habile de tous ceux qui conduisent un empire aujourd'hui en Europe. Il y a deux hommes en lui, ainsi qu'il le dit lui-même, l'homme privé et l'homme public. Il a beaucoup souffert comme père et comme époux.... des pertes cruelles ont empoisonné sa vie... mais il y a de grandes et nobles facultés dans son âme; il sait souffrir!... il comprend la douleur; car son caractère n'a rien de léger, quoique son esprit soit d'une nature assez subtile pour le faire croire quelquesois... Enfin, M. de Metternich est un homme dont sa patrie doit être fière, ainsi que les amis qu'il a su distinguer dans la foule du monde, et qui ont conservé son affection.

Il craignait extrêmement d'être soupçonné d'intervenir dans les affaires politiques de la France. Je rapporterai à ce sujet un fait assez remarquable qui eut lieu quelque temps avant son départ de Paris, au moment où Louis XVIII formait son ministère...

Lord Wellington était à Paris depuis quelques jours, lorsqu'il apprit que j'y étais moi-même et que je demeurais à côté de lui... Il vint me voir, et mit dans ses relations avec moi une grâce charmante. J'ai déjà dit que lord Wellington était en grande estime dans l'esprit du duc d'Abrantès... il m'avait inculqué la même opinion, et j'étais amie de lord Wellington, quoique canemie, du général an-

glais. Cette différence peut être sentie, et je crois qu'elle le sera... Il logeait alors à l'hôtel de La Reynière, qui appartenait à Ouvrard.

- Je vous demande votre bienveillance pour un nouveau locataire, me dit un jour le duc de Wellington.... c'est lord Cathcart...
- En vérité, lui dis-je, il ne peut manquer d'être bien accueilli; car l'empereur Alexandre m'en a parlé également. Au surplus, je verrai, ajoutai-je en riant.

Lord Cathcart vint le matin même... On me prévint qu'il demandait d'abord à me parler... Je vis un homme parfaitement poli, ayant des formes de bonne compagnie et toutà-sait de grand seigneur... Il me demanda presque la permission de loger chez moi, et je ne vis en lui qu'un homme dont je serais probablement charmée d'avoir fait la connaissance... Il vint dès le lendemain et prit possession de mon appartement du rez de chaussée, qui était mon appartement de réception... Il était composé de quatre salons, d'une immense galerie, de deux petits salons de jeu, d'un très-grand cabinet, qui pouvait servir de chambre à coucher, parce que l'appartement ne me servant à moi que pour recevoir, il n'y avait que des salons et la galerie..... L'appartement entier donnait sur le jardin... ma salle de bain en dépendait... Je mis à la disposition de lord Cathcart une grande partie de mes écuries... Elles étaient libres depuis la mort de mon mari; car je n'avais gardé que quatre chevaux de voiture et un cheval de selle.... Lord Cathcart me donna l'assurance que ses gens ne causeraient aucun dommage chez moi; et, en effet, ils ont été constamment polis, réservés, et n'exigeant aucune chose des miens.

Bientôt ma maison fut entièrement occupée. Mon appartement du premier sur le jardin, qui était le mien du vivant de mon mari, fut habité par le général Côle et lady Côle... Ils étaient sans inconvénient; mais il y avait une

grande différence entre eux et lord Cathcart. Cette diférence s'étendit jusqu'à leurs gens, et je m'en aperçus d'une manière pénible .... Lady Côle avait un visage agréable, et le général était, dans la force du mot, un vrai gentleman vivant dans ses terres. Lady Côle et lui vivaient exemplairement; ils avaient de cette bonté vraiment patriarcale qui attire et fait aimer... Lady Côle venait souvent prendre le thé avec nous le soir; une fois, elle me dit qu'elle avait une chose à me demander. J'ai une amie fort intime, me ditelle, qui désire voir Paris; on me la confiera, mais il faut qu'elle loge avec moi... Comment puis-je faire si vous ne le permettez pas?

Je m'empressai de l'assurer que je serais tout ce qui serait en mon pouvoir pour faciliter son désir; mais je ne pouvais rendre les murs de ma maison élastiques... Tout était rempli par lord Cathcart, elle et le général, et puis moi-même, mes ensans, mon frère et mes oncles, le prince et l'abbé de Comnène.

Mais elle couchera sur le grand divan du boudoir, me dit lady Côle... si du moins vous le voulez permettre. Je l'assurai que je ferais tout ce qu'elle voudrait, quoique je dusse avoir la certitude que mon divan serait peut-être perdu... Mais le moyen de refuser une chose qu'on peut presque vous imposer!...

Il y avait dans mon boudoir, charmante petite pièce qui tenait à ma chambre à coucher, quatre paysages peints en miniature sur velin, de la grandeur de quinze pouces sur vingt-deux de long. Ces tableaux m'avaient été donnés par M. de Geouffre, mon beau-frère, et j'y tenais doublement en raison de leur heauté et comme gage d'amitié d'un proche parent. Probablement que des domestiques sulbaternes de lady Côle les ont trouvés de leur goût; car le lendemain de son départ, lorsqu'on mit l'appartement en ordre, ils n'y étaient plus. Je ne m'en plaignis pas à lady Côle, parce que je ne voulais pas l'ennuyer de ces affaires désagréables. Je l'ai consigné ici pour faire voir que souvent on peut accuser à tort en perdant des choses précieuses.

Ainsi, puisque vous le permettez, me dit-elle, ma jeune amie viendra demain auprès de moi. Son frère est aide-de-camp de lord Wellington, et il vous remerciera de l'hospitalité que vous donnerez à sa sœur.

La jeune Anglaise était en effet à Paris depuis la veille. et lady Côle avait eu la discrétion de ne pas l'amener chez moi sans m'avoir prévenue. Je rapporte ce fait parce qu'il est honorable pour lady Côle et pour le général... Lorsqu'elle m'amena son amie, je fus frappée de sa fraîcheur, de ses beaux cheveux blonds, de ses yeux d'un bleu ravissant et d'un ensemble de jeune fille qui ne se trouve que chez les Anglaises. C'est comme pour les enfans anglais, ils sont toujours plus beaux que tous les autres. Un enfant français sera blanc et rose , il aura des cheveux blonds bien bouclés; on lui mettra un fourreau blanc, une ceinture rose, bleue, ou lilas, tout cela fera un bel enfant; mais jamais un bel enfant anglais. Il en est de même des jeunes filles anglaises. Il y a une vapeur d'ange autour de leur visage que je ne trouve qu'à elles. Cette expression seraphique dont je parle demeure même long-temps après le mariage... La jeune amie de lady Côle avait ce charme attrayant autour d'elle... Elle me plut d'abord, et bientôt cette hospitalité

Il existe aujourd'hui à Paris un enfant dont toutes les jeunes mères doivent être envieuses. C'est la beauté idéale d'un ange de Raphaël, d'une création d'un songe de fée!.... Get adorable enfant est le petit Williams. Huber, fils de M. Huber Saladin et de la charmante personne que tout Paris à admirée sous le nom de mademoiselle Saladin, puis ensuite de madame de Courval. Son fils est la plus idéale créature que j'aie vue de ma vie, et sa beauté exquire n'est pas le plus grand de ses charmes : c'est la doment d'un ange, comme il en a le regard; un esprit, une précocité rara même dans un âge plus avancé. Il y a trois semaines que le pauvre ange s'est cassé le bras; il n'a pas crié. Il ne pouvait retenir de grosses larmes, mais il n'a pas crié, et il chantait la Parisienne une demi-heure après l'opération, qui fut très-longue et douloureuse parce, que l'os était cassé en siffiet. C'est un amour qu'un pareil être! Comme on est heureux de l'avoir pour enfant!

que je lui avais donnée pour son amie, me devint une chose agréable pour elle-même.

Cette fille si agréable était miss Elisa Bathurst, fille du ministre de la guerre... Non seulement elle était agréable et jolie, mais elle avait un esprit charmant. On l'aimait quand on l'avait vue deux fois, et on voulait la revoir. Pauvre jeune fleur, moissonnée si jeune et si fratche!

Elle était à Rome quelque temps après, avec sa mère et des amis. Le duc de Laval y était alors également comme notre ambassadeur... Un jour on projette une promenade à cheval, miss Bathurst en était, on suivait les bords du Tibre, la journée était belle... On jouissait de ce ciel si bleu, de ce soleil si pur et de tout cet enchantement de la campagne de Rome... Tout à coup le cheval de miss Elisa Bathurst s'effraie, elle veut le retenir, elle se trouble, l'animal se câbre, s'élance et se précipite avec elle dans le Tibre, où l'infortunée a péri... Cette mort est plus lugubre qu'une autre, quand on se rappelle à quel degré elle plaisait parsa douceur, par sa bonté et son charmant esprit!... Et puis, la mort, frappant une si jeune tête, des joues si fraîches, si roses, une si belle chevelure, est bien plus cruelle encore que lorsque ses victimes sont inutiles à l'orgueil du monde... J'ai parlé maintenant de cette triste sin, parce que, ne devant pas continuer mes Mémoires jusqu'à cette époque, j'ai voulu en parler au moment où le souvenir de miss Elisa se retraçait à moi, lorsque, fratche et heureuse, elle était mon hôtesse.

Son frère, aide-de-camp de lord Wellington, était un charmant garçon; sa figure et sa tournure rappelaient celles de sa sœur; mais il était encore mieux qu'elle... Je ne sais ce qu'il est devenu.

Un jour M. de Metternich me dit :

— Me promettez-vous de ne pas trop rire lorsque je vous amenerai quelqu'un?...

- C'est selon; vous savez que je suis très rieuse. De quoi s'agit-il?
- D'un de mes amis; mais il n'est pas beau, je vous en previens... Et, pour que vous n'en doutiez pas, il s'appelle le prince-monstre.
  - Ah ça! c'est une plaisanterie!
- Pas du tout. Il s'appelle autrement sans doute, et son nom véritable est Wenzel Lichteinstein... Son frère, le prince Maurice de Lichteinstein, m'a demandé de vous le présenter, et je veux vous l'amener aussi : il y a une grande différence... Quant à Wenzel, prenez garde de ne pas crier au secours : conduisez-vous bien.

Le prince Wenzel de Lichteinstein était vraiment l'homme le plus laid que j'aie jamais rencontré... Il avait en ce genre la perfection la plus complète... C'était un homme doué de laideur par une fée, comme un autre est doué de beauté... Il n'y manquait rien, jusqu'à la voix, qui était la plus étrange qu'on pût entendre en ce monde. J'avoue qu'en l'apercevant et en l'entendant, je demeurai stupésaite.

- Eh bien, me dit Metternich, qu'en pensez-vous?
- Mais qu'il n'est pas beau du tout... Voilà qui est certain; le pauvre homme doit être bien malheureux s'il a le cœur tendre.
- Eh bien! vous vous trompez, me dit quelqu'un le même jour... Tel que vous le voyez, le prince Wenzel a fait des passions...
- Gela n'est pas vrai, m'écriai-je tout en colère !... Gela ne se peut !... A moins qu'il n'ait trouvé quelqu'un d'aussi effroyable que lui.
- Pas du tout; c'est une fort jolie femme dont il était aimé, il n'y a pas encore long-temps à Vienne...

Et la personne qui me donnait ces renseignemens me nomma la princesse\*\*\*... Je demeurai confondue... Elle était charmante alors !... Mais il avait eu souvent, me dit-

on, de pareilles aventures, et il en avait reçu une telle assurance qu'il ne doutait de rien.

- Et prenez garde à vous me dit en riant celui qui me racontait ainsi la biographie du prince chanoine!
- En vérité, vous avez raison de me prévenir, répondisje; car il faut qu'il ait de bien profonds moyens de séduction pour arriver à se faire adorer.

## CHAPITRE MIN.

Je reçois une lettre de Fontainebleau. — Extraits des journaux du temps. — M. Corvisart. — Visite à la Malmaison. — Affliction de Joséphine. — Question. — Ce que je pense de Marie-Louise. — Projets de Joséphine. — Future duchesse de Navarre. — Les serres de la Malmaison. — Les tangérines. — Agitation. — Lettre. — Perfidie. — Bons sentimens de Joséphine. — Prochain départ de l'empereur pour l'île d'Elbe. — Fêtes données à l'empereur de Russie par le maréchal Ney. — Proclamation d'Augereau. — Supidité. — Encore un extrait de lettre de Fontainebleau selon la Quoidienne et la Gazette, etc. — Ceux qui sont restés auprès de l'empereur. — Méphistophélès-Talleyrand, Vitrolles et compagnie.

Je reçus un jeur une lettre de Fontainebleau dans laquelle on me parlait avec une grande confiance. L'empereur était fort malade. Ce poison qu'il avait pris n'avait pas fait l'effet qu'il en attendait, mais il l'avait rendu fort malade. Une chose remarquable, pour constater la mauvaise foi des journaux du temps, c'est que pas un d'eux n'a parlé de cet empoisonnement, et dans beaucoup de journaux vous pouvez voir, à la date du 14 et même du 15 avril, les articles suivans:

« On dit que le jour où Buonaparte devait signer son abdicacation, il trouva sur son bureau un papier qui en contenait la formule, et un pistolet : — Ah! dit-il, on prétend me donner des conseils!... on sait pourtant que je n'en ai jamais pris que de moi-même... Et il signa 1.»

Et plus loin : « On dit encore que deux pistolets furent

<sup>1</sup> Gazette de France, 15 avril 1814.

posés sur le bureau de l'empereur, et que le lendemain on les trouva seulement repoussés vers le milieu du bureau...

Pourquoi cette mauvaise foi? pourquoi cette sorte d'acharnement après cet homme, qui ne pouvait être plus petit par la volonté de gens qui n'étaient pas même capables de le mesurer?... Sa taille est hors de la portée de leur rayon visuel...

Quoi qu'il en soit, il était fort malade, et les soins de Corvisart lui furent bien utiles. Il le soignait avec son cœur en même temps qu'il apportait dans ses soins toute son habileté... Je le vis à cette époque... il avait les yeux humides; lui, Corvisart!... avec cette fermeté de caractère qui ne se démentait jamais! Eh bien! il avait incliné sa tête devant cette immense infortune, qui n'avait pas de seconde dans les vicissitudes humaines!... Il ne parlait qu'avec peine de ce qui se passait à Fontainebleau... J'aimais Corvisart comme un homme qui m'avait sauvé la vie; mais depuis cette époque de 1814, je l'ai aimé pour ce qu'il m'a dévoilé de sa nature.

La lettre que je reçus de Fontainebleau parlait beaucoup des préparatifs de départ de l'empereur. En l'apprenant, bien que je n'eusse jamais compté qu'il accepterait le plan que je lui avais proposé de suivre, j'espérais au moins une réponse verbale. Le duc de Rovigo me ditensuite qu'il n'avait pas remis ma lettre; cela est-il vrai? je n'en sais rien.... Le lendemain du jour où je reçus cette lettre de Fontainebleau, je sus à la Malmaison. Je savais que l'impératrice Joséphine était fort inquiète de tout ce qui 'se passait, et des nouvelles du lieu même devaient lui être bien précieuses...

Lorsque j'arrivai, il était de bonne heure, et l'impératrice était encore dans sa chambre à coucher. Je fus dans celle de madame d'Audenarde, et la priai d'aller demander à Sa Majesté si je pouvais la voir avant le déjeuner. A peine l'impératrice entendit-elle mon nom qu'elle me fit dire d'entrer.

Elle était encore couchée... et aussitôt qu'elle m'aperçut, me tendant les bras, elle s'écria en fondant en larmes:

- Ah! madame Junot! madame Junot!...

Elle me fit une peine profonde!... Je savais qu'elle aimait l'empereur véritablement, et dans cet instant tout ce qu'elle avait à lui reprocher pâlissait devant une si grande infortune... Je la comprenais, et dans cet élan d'une profonde affliction, elle trouva en moi une sympathie positive. Je le lui dis en pleurant avec elle... Hélas! la vue de cette maison me rappelait tant d'heureux souvenirs maintenant dans la tombe!... mon cœur était brisé!... Je pleurai avec la souveraine affligée, et mes larmes étaient plus amères que les siennes, car elles coulaient sur un malheur causé par la mort, tandis qu'elle, elle avait de l'espoir!... pouvait en avoir!... les cent-jours l'ont bien prouvé!...

Lorsque je lui dis que j'avais reçu une lettre de Fontainebleau, elle me dit avec une impétuosité que je ne lui avais jamais vue:

— Oh! je vous prie... je vous en prie, lisez-moi cette lettre!... lisez-moi tout... je veux tout savoir!...

Cette lecture était bien triste pour l'impératrice Joséphine... parce qu'il y avait beaucoup de passages où il était question du roi de Rome et de Marie-Louise.

- Que pensez-vous de cette femme? me dit l'impératrice Joséphine en me regardant avec une expression singulière.
- Moi, madame? ce que j'en ai toujours pensé: que c'est une femme qui n'aurait jamais dû passer la frontière de France et d'Allemagne... Je le dis du fond du cœur...
- Vraiment! me dit Joséphine en arrêtant sur les miens ses yeux encore pleins de larmes, mais souriant à la pensée que je partageais son opinion.

Je le lui affirmai de nouveau, et j'ajoutai que je le disais, non pas à l'impératrice Joséphine, mais parce que c'était ma pensée.

Et cette pensée est la même aujourd'hui, vingt-deux ans plus tard.

- Madame Junot, me dit l'impératrice Joséphine ; j'ai

bien envie d'écrire à Napoléon! Savez-vous pourquoi?... Je voudrais qu'il me permit d'aller avec lui à l'île d'Elbe, si Marie-Louise n'y va pas... Croyez-vous qu'elle y aille?

- Je ne le pense pas... elle n'en est pas capable...

Je l'avais bien jugée.

— Mais cependant, si l'empereur d'Autriche renvoyait à l'empereur sa femme et son enfant, comme cela doit être en effet...

On voit que Joséphine n'était pas bien habile en politique...

— Je voudrais bien savoir si cela sera... et vous pouvez m'être utile dans cette circonstance, madame Junot!... (Elle m'appelait toujours ainsi.)

-- Comment cela, madame?...

- En le demandant à M. de Metternich; il est de vos amis... vous le voyez souvent; rien n'est plus facile.
- Votre Majesté se trompe entièrement, madame. M. de Metternich est à la vérité fort de mes amis, je le vois souvent; mais lorsqu'il est arrivé à Paris, il m'a dit que, si pour se délasser des fatigues de ses travaux il venait passer quelques momens chez moi, il me demandait en grâce de ne jamais lui parler de choses sur lesquelles il ne pourrait même pas me répondre. En un mot, il m'avait fait promettre de ne lui parler d'aucune affaire...

L'impératrice ne me parut pas fâchée de mon refus... Elle était bonne, et puis elle savait que j'étais incapable de la refuser avec une intention mauvaise.

Elle pleura seulement, et me dit que ce que je lui opposais était un malheur de plus...

— Je les ai tous autour de moi! disait-elle en redoublant ses larmes.

Je lui objectai alors qu'il était plus que douteux que l'empereur lui-même consentit à ce qu'elle fût à l'île d'Elbe. Elle parut étonnée.

Et pourquoi le refuserait-il

— Parce que ses sœurs iront certainement, madame, et que Madame mère ira sûrement aussi... Que Votre Majesté se rappelle tout ce qu'elle a souffert étant sur le trône de France, dans le palais impérial des Tuileries!... appuyée sur le titre de femme de l'empereur!... de souveraine!... Si dans ce moment les sœurs de Napoléon ne respectaient pas votre repos, madame, que feraient-elles donc aujour-d'hui?...

L'impératrice réfléchit profondément, ce qui ne lui était pas habituel...

— Je crois que vous avez raison, me dit-elle enfin... je crois que vous avez raison...

Elle demeura quelque temps la tête appuyée sur sa main... Tout à coup elle la releva, et me dit;

- Avez-vous vu M. le comte d'Artois?
- Non . madame...
- Ainsi vous n'avez rien entendu dire sur mon compte?

- Absolument rien.

- Vous me trompez, madame Junoj.
- Je donne ma parole d'honneur que non à Votre Majesté... Mais en quei la tromperais-je?...
- On prétend qu'on veut m'enlever jusqu'au titre de majesté... et me fercer à prendre le titre et le nom de duchesse de Navarre.

Je lui renouvelai ce que je lui avais déjà dit, c'est que je ne savais absolument rien... L'empereur de Russie y avait été quelques jours avant; je lui demandai comment elle l'avait trouvé: elle en avait été charmée. Il avait été pour elle encore plus en coquetterie qu'avec moi, et il l'avait conquise.

— Mais, lui dis-je alors, si Votre Majesté a pour elle l'empereur de Russie, elle a tout ce qu'elle peut avoir. Je suis sûre que M. de Metternich ne sera pas contre elle... Lui et l'empereur Alexandre, voilà les deux puissances...

L'impératrice Joséphine connaissait imparsaitement l'es-

prit de Paris et de la société au/moment où nous étions alors. Je le lui fis un peu mieux apprécier, et elle comprit que le roi de France ne pourrait et ne voudrait rien que ce que voudraient l'empereur Alexandre et l'Autriche, autrement dit M. de Metternich; car il était tout dans ce pays où la puissance oligarchique passe avant le pouvoir souverain.

— Eh bien! me dit l'impératrice, j'ai toujours été parfaitement bien pour M. de Metternich... il doit m'être favorable et appuyer la demande que je veux faire. Parlez-lui pour moi!...

Je n'osai pas lui répérer ce que je venais de lui dire relativement à M. de Metternich... Elle poursuivit :

— J'ai déjà parlé à l'empereur Alexandre, et il ne peut paraître extraordinaire à l'empereur que j'agisse ainsi, puisqu'il ne s'est nullement occupé de moi ni d'Hortense.

C'était vrai.

On vint l'avertir que le déjeuner était servi... Nous passâmes dans la salle à manger du matin, et là encore de parlans souvenirs vinrent me troubler... Comment pouvaitelle y échapper elle-même?... je ne l'ai jamais compris...

Lord Cathcart m'avait demandé d'obtenir pour lui la permission de se présenter à la Malmaison. Il désirait vivement connaître l'impératrice et ce beau lieu témoin si longtemps de la gloire modeste de l'empereur!... Je le dis à l'impératrice Joséphine...

Eh bien! me dit-elle, il faut me l'amener, mais à la fin du mois... Je veux que le parc soit dans toute sa parure... que les tulipiers soient en fleurs, et que la serre soit embaumée par mes belles bruyères du Cap, dont j'ai une superbe collection... Vous y retrouverez aussi, madame Junot, toutes les belles bruyères de l'Estramadure et du Portugal, dont vous m'avez envoyé tant de plants et de boutures... Et vos tangérines... elles se sont conservées.

Ces tangérines étaient de petites oranges naines qui vien-

nent de Tanger, dont elles ont pris leur nom; l'arbre est lui-même un arbuste très-petit, et les fruits sont gros comme des pommes d'api; la peau en est lisse et satinée et s'enlève en une seule fois; la chair est sucrée et parfumée. C'est un fruit exquis dont on ne peut donner aucune idée... J'en avais envoyé plusieurs caisses à l'impératrice, et toujours elle avait reçu mon envoi gâté. Enfin, je me déterminai à lui envoyer deux arbres de tangérines dans deux petits tonneaux, avec leurs fruits verts et mûrs et leurs fleurs de neige au pistil d'or... Les arbres arrivèrent en bon état, et les fruits achevèrent de mûrir à la Malmaison. Je ne sais ce que sont devenus ces arbustes vraiment précieux... Nous fûmes dans la serre après déjeuner, et l'impératrice Joséphine me les montra chargés de fleurs... Elle me donna un bouquet admirablement beau... Elle connaissait mon goût pour les fleurs, et dans ce lieu ravissant on jouissait doublement par la vue et l'odorat, tous deux également flattés de l'aspect des plus belles fleurs et des parfums les plus suaves 1.

Après la promenade, l'impératrice me fit monter chez elle et nous reprimes la conversation qui nous occupait avant le déjeuner... L'idée dominante de Joséphine en ce moment était de conserver le titre de majesté... je crois même qu'elle en avait déjà fait la demande à l'empereur de Russie, quoiqu'elle m'ait protesté qu'elle ne lui en avait pas encore parlé... Elle était agitée... sa figure était rouge, et je pus voir sur sa physionomie que tous les événemens qui venaient de se passer lui avaient fait en effet une violente impression... Elle était devenue extrêmement grasse, comme on le sait... sa taille n'était plus svelte... ses traits eux-mêmes étaient changés; elle n'avait plus rien de cette élégance qui la rendait la femme la plus charmante de Pa-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est la serre de la Malmaison que j'ai décrite dans l'Amirante de Castille.

ris et de sa cour. Il lui restait seulement de la noblesse dans la démarche et une grande élégance de manières et surtout de toilette. C'était toujours la le point important, et pour dire la vérité, il était même le premier...

L'impératrice me charges de beaucoup de commissions, dont j'avoue que je craignais les conséquences... mais rien au monde ne m'aurait fait dire non, lorsqu'elle était moins heureuse... Je le lui avais prouvé lors de son divorce; je voulais continuer, et je l'ai fait... Aussi, pour lui prouver ma bonne volonté, j'écrivis sous sa dictée, et je n'omis rien de ce qui pouvait même faciliter ce qu'elle désirait...

Au moment où j'allais la quitter, elle reçut une lettre apportée par un homme à cheval.... Elle la lut avec une

grande agitation... cette lettre parut la troubler.

— C'est de madame de \*\*\*\*\*, me dit l'impératrice après avoir relu l'épître...... elle me parle du départ de Napoléon, et m'engage à poursuivre mon dessein d'aller avec lui à l'île d'Elbe!..... Vous n'êtes pas de cet avis cependant, n'est-il pas vrai?...

- Non, madame. Votre Majesté en a-t-elle parlé à la

reine Hortense?

- Non, me dit Joséphine fort embarrassée...

— Mais il me semble, lui observai-je, que Sa Majesté serait, comme en tout, d'un bon conseil dans une circonstance où la dignité de Votre Majesté serait compromise par un refus.

Joséphine paraissait rêveuse...

— Au surplus, madame, je ne crois pas que Votre Majesté doive s'en rapporter entièrement à madame de \*\*\*\*\* pour une telle démarche; il me semble qu'elle aime à faire voyager Votre Majesté!

L'impératrice se mit à rire...

- Savez-vous que c'est une personne fine et rusée même?
  - Je le crois, madame.

Et si j'avais su en 1814 ce que j'ai su depuis, j'aurais spondu bien plus affirmativement encore. Madame de\*\*\*\*\* nnonçait à Joséphine dans cette lettre que l'empereur deait enfin quitter Fontainebleau le lendemain, c'était le 19 avril... L'impératrice Marie Louise était, disait-elle, à lambouillet, et devait en repartir le 23.

— Comment peut-elle avoir toutes ces nouvelles? me dit oséphine... Votre lettre de Fontainebleau, qui est datée

d'hier, ne parle pas de ce départ de l'empereur.

Je répéterai ce que j'ai dit plus haut... Si j'avais été aussi instruite alors qu'aujourd'hui, je n'aurais pas été em-

barrassée pour répondre à l'impératrice Joséphine.

Elle me demanda si j'avais vu le comte d'Artois... je lui dis que non, mais que je le ferais; mes oncles, MM. de Comnène, m'avaient bien pressée de me présenter, mais j'avais jugé la chose inutile... Je le dis à l'impératrice, elle me serra la main et me dit:

— Vous savez que la Malmaison est un lieu où vous pouvez venir pour y rester toujours, si vous avez quelque répugnance à aller aux Tuileries. L'empereur a été injuste pour vous et pour Junot, c'est à moi à le réparer. Votre fille est ma filleule, je dois faire pour vous et pour elle ce que je suis sûre que Bonaparte aurait fait s'il était resté sur le trône.

Je lui témoignai, avec une profonde reconnaissance, ce que je sentais de cette démarche de cœur de sa part... Elle était bonne, l'impératrice Joséphine, et si la légèreté de son caractère lui donnait une apparence frivole, elle avait des qualités de cœur qui rachetaient tout.

Je revins à Paris fort tard.... il était près de six heures lorsque je rentrai chez moi. Je trouvai une autre lettre qui m'annonçait en effet le départ de l'empereur pour le lende-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Elle l'appelais souvent ainsi quand elle parlait avec des personnes qui lui étaient familières.

main; mais une chose qui aurait été pénible à l'impératrice Joséphine si elle l'avait su, c'est que le même jour où elle était si heureuse du souvenir de la visite de l'empereur de Russie, il était allé dîner à Rambouillet chez Marie-Louise avec l'empereur d'Autriche... Je l'appris à mon retour..... Marie-Louise paraissait résignée et même insouciante; madame de Montesquiou devait partir avec elle pour ne pas quitter son élève. Heureu sement pour l'avenir de la France, pensions-nous, cette respectable et remarquable femme ne le quittera pas !... Madame Soufflot, autrefois mademoiselle Guillebot, sous-gouvernante du roi de Rome, devait aussi partir... Une chose bien absurde, et qui dans ses résultats, au reste, a été fâcheuse pour ceux mêmes qui l'ont provoquée, a été cette affectation de n'appeler Marie-Louise que l'archiduchesse!... Ils devaient regarder comme sacrés les fronts qui portaient des couronnes!... En apprenant au peuple que le bandeau royal pouvait n'être qu'un simulacre, ils lui apprenaient à le mépriser; la différence est toujours impossible à saisir pour les masses...

Oui, Napoléon partait!..... il quittait cette France qu'il avait rendue si belle et si glorieuse!... il la quittait comme un proscrit!... Oh! ce moment fut affreux pour nous tous!.. pour nous qui l'avions aimé, qui l'aimions encore, quoiqu'il eût froissé nos cœurs! Oui, je ne crains pas de dire qu'il était encore adoré par tout ce qui devait l'aimer!...

Du moment où l'empereur se décida à vivre, du moment où il vit que sa destinée avait été fixée par la toute-puissance divine, il se résigna et demeura plus grand dans son calme qu'aucun des illustres des temps antiques... Il fut à la fois l'homme intéressant par son malheur et le héros commandant l'admiration par sa noble attitude... Que de coups de poignard cependant reçut son noble cœur!... combien il dut souffrir en lisant les actes d'adhésion de plusieurs hommes qu'il avait élevés sur un piedestal et qu'il avait doués d'un rayon de son auréole!... Quel sourire de pitié devait entr'ouvrir ses lèvres aux puissantes paroles; mais qu'il devait souffrir néanmoins en apprenant que le maréchal Ney avait donné un déjeuner à l'empereur de Russie; que la maréchale Ney lui avait offert une fête, et que le maréchal avait été ému aux larmes de la bonté de l'empereur Alexandre!... Que dut-il éprouver en lisant l'acte d'adhésion, la proclamation du maréchal Augereau!... cet homme qui ne lui avait jamais pardonné le pont d'Arcole, et qui aujour-d'hui, dans sa proclamation à ses soldats, osait écrire et faire imprimer, à son éternelle honte, je ne crains pas de dire un tel mot, cette phrase insolente et injurieuse pour la nation elle-même...

Après avoir reconnu que Louis XVIII était le roi chéri appelé par ses vœux à lui Augereau, il disait:

« Soldats! vous êtes déliés de vos sermens... vous l'êtes par l'abdication même d'un homme qui, après avoir sacrifié des millions de victimes à sa cruelle ambition, n'a pas même su mourir en soldat!... »

J'ajouterai que la proclamation est stupide. Oui, Napoléon partait!... et son départ était entouré d'une gloire qui devait être apparente un jour à venir, quoique alors tous les moyens fussent bons pour jeter sur lui un voile de mépris... Voilà un paragraphe transcrit mot à mot de plusieurs journaux dans lesquels il fut mis et qui le répétèrent.

## Extrait d'une lettre de Fontainebleau, 20 avril.

Tous ceux qui sont restés auprès de Buonaparte jusqu'au moment de son départ, ont été frappés du défaut d'âme et de sensibilité qu'il a montré envers les personnes qui l'entouraient; pas un mouvement d'attendrissement, pas un mot du cœur n'a marqué qu'il fût susceptible du moindre attachement... On croirait qu'il craignait que sa perte n'arrachât quelques regrets; aussi ses serviteurs l'ont-ils abandonné; au point que la veille de son départ il

n'avait plus qu'un seul homme pour le service de sa cham-» bre. Il recevait les adieux de ses plus anciens compagnons » d'armes, sans leur adresser une seule parole d'amitié. » Cet homme, qui a joué tant de rôles, n'a jamais pu parai-» tre bon; car, grâce au ciel, la bonté ne se joue pas, et le » méchant ne devine pas son langage. Buonaparte parlait beaucoup, dans les derniers jours, du projet qu'il avait de s'occuper de sciences... Après tout, disait-il, je serai » toujours un homme fort extraordinaire : j'ai abdiqué comme » Charles-Quint, et je vais me livrer aux lettres. Alors il te-» nait des propos si étranges que les militaires se regardaient » et croyaient sa raison égarée. Il est certain qu'il avait tou-» jours eu foi dans les tireurs d'horoscopes. Il y a quelques » jours, une femme se présenta pour lui parler; elle venait lui papporter un poison très-subtil et lui dire sa bonne avensture; nous ignorons si elle a été introduite, mais elle est » restée quatre jours à Fontainebleau. Buonaparte avait fait » venir cette femme d'Égypte, il y a plusieurs années.

De n'est qu'en montant en voiture qu'il a beaucoup pleuré, non sur aucun de ceux qu'il quittait, mais sur luimême; car il ne s'est inquiété de personne, et l'on doit se féliciter qu'uné telle conduite ait entièrement détaché de lui une foule de braves qui l'entouraient, et qui peut-être se seraient dévoués à son sort si tant d'égoïsme et d'insensibilité n'avait séché tous les cœurs.

Comme cet article parut à cette époque dans tous les journaux marquans, comme la Quotidienne, la Gazette, etc., etc., il est nécessaire de le combattre et d'en faire voir l'insigne fausseté.

D'abord, je ne sais ce que signifie cette expression: Tous CEUX qui sont restés auprès de Buonaparte... Est ce Berthier?... Il serait curieux que ce fût lui qui eût accusé l'empereur d'avoir manqué de cœur et d'âme?... Serait-ce le maréchal Ney?... le maréchal Oudinot?... Quant à ceux qui peavent répondre à cet appel, comme le duc de Bassano, le gé-

néral Bertrand, le général Drouot, le général Lefebvre Desnouettes et le maréchal Lesebyre... une foule d'hommes dont les yeux humides ne pouvaient s'arrêter sur ceux de l'empereur sans que leurs joues cicatrisées fussent baignées de leurs pieuses larmes, demandez-leur ce qu'ils pensent de Napoléon... allez le demander à la garde impériale pleurant autour de son empereur en recevant ses adieux dans la cour de Fontainebleau... Horace Vernet n'avait pas encore immortalisé ce moment avec son génie plein d'âme qui devait comprendre un si beau et si noble drame. Mais la passion ne raisonne sur rien... Ainsi cette lettre, soi-disant écrite de Fontainebleau, n'était qu'un stupide article commandé par le gouvernement provisoire, qui, bien qu'il fût dissous, résidait toujours dans Méphistophélès-Talleyrand, que le comte d'Artois avait mis à la tête de son conseil. Il y avait d'autres gens qui arrivaient et qui étaient fort affriolés d'avoir une part du gâteau des rois. M. de Vitrolles en était un; mais Talleyrand régnait encore, on ne savait pas encore se passer de lui... et il employait tous ses moyens pour accabler l'infortuné dont la plus grande faute, en quittant Paris, avait été de le laisser libre... C'est ainsi qu'on voyait, à notre honte, dans les journaux d'alors, que Joseph Buonaparte et Jérôme Buonaparte, à la tête d'une bande de VAGA-BONDS, avaient pillé plusieurs villages dans les environs d'Orléans 1... Mais, ajoute le journal, on est à leur poursuite et on va en purger le pays!... Ne croirait-on pas avoir affaire à des galériens échappés ? Oh! nous sommes de bien pitoyables personnages!

Pour en revenir à l'article de l'empereur, je dirai que non seulement le mensonge est impudemment établi, mais qu'il est maladroit. L'empereur a toujours eu auprès de lui Marchand et Constant, ses valets de chambre favoris, et un autre valet de chambre qui ne l'a pas suivi à l'île d'Elbe,

<sup>4</sup> Gazette de France du 19 avril 1814.

mais qui a fait son service jusqu'au dernier jour et qui existe encore à Paris: on l'appelle Para; ensuite Roustan ne l'avait pas encore quitté... Le journaliste aurait pu faire un article plus adroit et plus méchant..... Quant à cette femme, cette tireuse d'horoscope, tout cela est faux. L'empereur d'abord n'a jamais cru aux diseurs de bonne aventure, c'était même un sujet de querelle entre lui et l'impératrice Joséphine. Jamais Napoléon n'ajouta foi à ces rêveries, et tous ceux qui l'ont connu savaient comme moi qu'il était au contraire fataliste, et certes c'est la chose tout opposée... Car lorsqu'on dit, je veux savoir ce qui m'arrivera, c'est pour y remédier, tandis que le fataliste laisse sa destinée aller comme elle le veut. Il est également faux que Napoléon ait fait venir une pareille femme d'Egypte, c'est un mensonge complet. Quant au poison, Napoléon le portait toujours sur lui, comme je l'ai raconté plus haut; tout est vrai dans ce que j'en ai dit. L'article parle aussi des larmes qu'il a versées en montant en voiture, tout cela est faux comme l'article lui-même, qui s'intitule : Lettre de Fontainebleau, et qui n'en vint jamais; car si elle eût été écrite de la ville même, il y aurait été parlé d'un fait vrai au moins, tandis que tout est mensonge...

Oui, ce fut une honte pour nous que de souffrir une pareille conduite de la part des journaux... Représenter le héros que cette même France avait divinisé pendant vingt ans, comme un bateleur... c'était une honte pour cette même patrie, et ne servait en même temps qu'à rendre la gloire du héros plus brillante et plus durable...

# CHAPITRE ZIV.

Départ de l'empereur. - Commissaires qui l'accompagnent. - Tentative d'enlèvement, - Dévouement d'un colonel en retraite; - Le général Bertrand.—Ce que pouvait encore l'empereur,—Indignation. — Arrivée du duc de Berry.-Biographie de Louis XVIII.- Ce qu'on pensait alors du comte d'Artois. - Madame de Lawestine. - Séduction. - Les descendans de Henri IV, de saint Louis et de François Ice. — Supériorité du caractère de Louis XVIII. - Audiences particulières. - Mot de M. de Fleury. -Fonctions qui convenzient à M. Decazes. - Excès de joie qui manque de devenir faneste. - Appartement de madame de Balby, au Luxembourg .- Hartwell et Thorngrove. - L'ambassadeur guitariste. - Grandeur de caractère de Lucien Bonaparte. - Poème de Charlemagne, - Silence des journaux sur les séances de la classe des Belles-Lettres. - Nouvelle visite de l'empereur de Russie. - Surprise. - Souvenir. - Questions. -Scènes de la vie de Junot et du général Bonaparte. - Fragment de lettre communiqué. — Le protecteur de mes enfans. — Conversation sur Bernadotte. - Bonne nouvelle. - Investiture de la terre d'Acken. - Par qui apportée. - Et à quelles conditions. - Mes enfans Paussieurs!! -On attache un grand prix à mon abjuration. - Renégats et Prussiens!! - Fureur. - Aimes-tu les cosaques, Alfred? - A bas les cosaques ! à bas les Prussiens!

On était alors dans une grande impatience aux Tuileries de voir l'empereur quitter la France. Ce colosse de grandeur, qui avait si long-temps terrifié par son seul regard, agissait encore quoiqu'il fût abattu. Les rayons de sa gloire, quoiqu'ils fussent dans une région moins élevée, n'en offusquaient pas moins les regards des pygmées dont les yeux myopes ne pouvaient soutenir l'éclat de son soleil... Il fallait qu'il fût non seulement abattu, mais écrasé... Il fallait

qu'il fût non seulement éloigné, mais... mort... Enfin il partit... Après l'immortel tableau d'Horace Vernet, je ne puis rien dire... Le héros et sa grande âme sont tout entiers dans cette admirable production... Rien ne peut être plus éloquent que le crayon qui sut deviner le cœur d'un grand homme!...

L'empereur partit de Fontainebleau le 20 avril, escorté comme un prisonnier, par des commissaires de toutes les puissances alliées... L'Angleterre y était représentée par le colonel Campbelt, la Russie par le général Schuwaloff, l'Autriche par M. le général Koller, la Prusse par M. de Schack, et la France je ne sais par qui... L'escorte des troupes étrangères était de quinze cents hommes...

Ge fut le 20 avril que Napoléon quitta Fontsinebleau qu'il devait revoir l'année suivante, le 20 mars... avant que les douze mois fussent écoulés...

L'empereur avait un train trop considérable et une escorte trop nembreuse pour aller rapidement... Le 23 avril, il n'était encore arrivé qu'à Montargis. Une personne de ma connaissance dont l'habitation est près de cette ville, et que ses sentimens portaient à venir s'incliner devant l'empercur à son passage, fut à l'amberge de la Poste des le 21, pour attendre qu'elle pût le voire Cette personne, dont le dévouement à la personne de l'empereur était extrême, voulait tenter un enlevement. Elle sut en conséquence examiner avec une grande attention ce qui formait l'escorte de Napoléon; mais les forces étaient immenses, et puis d'ailleurs cette personne acquit la preuve que les ordres de donner la mort à Napoleon étaient donnés, dans le cas ou l'on tenterait de le délivrer a force ouverte. Il reconnut la personne fidèle, qui se trouvait dans la foule morne et consternée qui bordait la haie sur son passage, et lui lança un coup d'œil, qui lui disait qu'il le comprensit, mais qu'il n'y avait rien à faire... C'était un homme d'un oœur ferme, d'une ame résolue, et qui aurait tout sucrifié, ses biens et

sa vie, pour sauver l'empereur; et cet homme n'était qu'un colonel, en retraite par suite de ses blessures... Et pourtant il existait tant d'autres ingrats qui étaient comblés des bienfaits de Napoleon!... Celui-ci n'en n'avait jamais reçu que la croix de la Légion-d'Honneur sur le champ de bataille; à la vérité, cette croix était celle même de Napoléon!... Mais elle reposait sur un cœur fidèle après avoir été sur celui du héros. Elle devait produire de grandes choses... Le général Bertrand était dans la voiture de l'empereur, seul avec lui... Le matin, des piquets de cavalerie, des éclaireurs, avaient parcouru la route. Il y avait des craintes... et elles étaient fondées. Si l'empereur eût dit un mot, la guerre civile était déclarée, et il ne sortait pas vingt mille hommes de troupes alliées de la France.... La voiture de Napoléon était attelée de six chevaux... Derrière immédiatement, venait, après cette voiture, une troupe particulière de cavalerie com-posée de vingt-cinq hommes... et puis les généraux, les commissaires FRANÇAIS, prussiens, autrichiens, russes, anglais occupaient une grande quantité de voitures également à six chevaux... les bagages de l'empereur en occupaient aussi une partie, mais non pas soixante, comme plusieurs journaux l'ont dit. Il y en avait tout au plus vingt... Une particularité très-remarquable, c'est qu'une partie de la garde était cantonnée dans ce pays... Elle était sous les armes !... mais depuis plusieurs jours on lui avait recommands de ne faire connaître par aucun signe qu'elle plaignit le sort de son maître. Un seul mouvement, et peut-être il était perdu!!... La garde observa un profond silence... Elle fut morne, abattue, et plusieurs soldats pleuraient sous les armes. L'empereur était calme et serein... Il saluait avec ca sourire qui éclairait si admirablement sa physionomie lorsqu'il souriait... Il se montra peut-être plus grand dans cette journée que dans des momens plus connus de l'univers... Il était la... au milieu d'une troupe dévouée... Un signe de sa petite main, et des milliers d'épées sortaient du

Henri IV... Ce pauvre Henri IV était toujours là pour servir de point de comparaison... C'était distribué selon le caractère: M. le duc d'Angoulême descendait de saint Louis, parce qu'il était dévot... le duc de Berry de Henri IV, parce qu'il avait des goûts mondains, et M. le comte d'Artois de François Ier, parce qu'il avait été ce qu'on appelait un vert galant vingt-cinq ans avant... Oh! c'est bien amusant!...

Quant à Louis XVIII, il était vraiment un homme supérieur. Ses idées, en arrivant en France, avaient un tour tout-à-fait grand et reposaient sur de larges bases ; la Charte constitutionnelle en est une preuve... Je ne vais pas scruter dans les cœurs, sonder les reins, et demander à la tombe un compte plus sévère que ce qu'elle m'a laissé voir... J'ai vu dans Louis XVIII un homme d'un haut savoir, d'une profonde sagesse, et doué d'une grande connaissance des hommes. Je l'ai vu souvent en audience particulière... Une fois entre autres, je suis restée avec lui pendant trois grands quarts d'heure, et certes je ne me suis pas repentie de l'attention que j'ai donnée à ce qu'il me disait. Rien n'était perdu... Il parlait avec un rare talent et savait connaître les hommes... Il n'avait nulle bonté, du moins cette pensée était-elle celle de tout ce qui l'entourait, lorsque ce cercle était de bonne foi... Louis XVIII avait une érudition profonde... Il avait, comme tous les princes, une mémoire extraordinaire, mais qu'il portait à un plus haut degré qu'aucun autre...Il avait des affections, mais pas d'amitié profonde pour ceux qu'il aimait... Il comprit bien vite le mot si spirituel de M. de Fleury à l'envoyé de Louis XVIII:

— Tout ira bien si le roi vient chez nous... Tout ira mal si le roi vient chez lui...

Il avait de grandes idées et une grande volonté de faire pour le bien du pays; mais il eut autour de lui des entraves terribles... Le pavillon Marsan, qui était jaloux de l'autorité bienveillante que Louis XVIII prenait sur les Francais, le porta à des mesures de rigueur. Vint ensuite le
conflit de l'autorité de M. de Blacas et de M. Decazes.
Ces deux hommes, dont l'un seul pouvait faire un homme
d'état, et dont l'autre aurait dû avoir la direction des médailles à la place de M. de Puymaurin, ont fait bien du
mal à Louis XVIII dans leurs querelles personnelles. Je
crois que M. Decazes, qui avait sans contredit bien autrement de talent que M. de Blacas, et qui sur lui avait l'immense avantage de joindre à ce talent une connaissance
très-grande de la France, a compris ce que je viens de dire,
et que cette conviction lui a fait bien moins regretter le
pouvoir quand il dut le quitter... Mais nous n'en sommes pas
à cette époque, nous avons à nous occuper de celle-ci.

Au moment où Louis XVIII apprit la nouvelle que la France lui était adjugée, il faillit ne jamais la coiffer... Il ressentit une telle révolution au dedans de lui-même, qu'il tomba sans connaissance, et fut fort mal de l'excès de la joie pendant quelque temps... J'ai su ce détail par une personne qui habitait dans les environs d'Hartwell. Peut-être, dans la dignité de Louis XVIII, aura-t-on caché ce

fait; mais il est positif.

Louis XVIII, frère puiné de Louis XVI, était né le 17 novembre 1755. Avant la révolution de 1789, il était nabituellement mal avec le roi son frère, et surtout avec la reine Marie-Antoinette. Cette sorte de désution avait surtout pour cause la femme de Monsieur, Madame, comtesse de Provence... Il existait une jalousie entre ces deux princesses qui fut bien funeste à la France. Quant à Monsieur, il était opposant, mais non pas d'une manière aussi active que Madame l'aurait voulu... La défense que fit Louis XVI, par l'organe de M. de Breteuil, à son frère, lorsque Monsieur prit en émigration le titre de nécent, montre que Louis XVI avait à cette époque une grande défiance de son frère. Monsieur, avant la révolution, ne paraits sit pourtant s'éccupit

que de littérature. Il réunissait plusieurs savans, et faisait chez lui des combats d'esprits, comme disait MADAME, qui peut-être avait autant d'esprit que madame de Balby, que pourtant Monsieur lui préféra.

Ce fut un arrangement presque politique entre M. de Jaucourt et d'autres personnes qui entouraient Monsieur, et qui voulaient l'avoir à eux seuls, hors de la puissance de Madame. Il fallait que Monsieur allât chez une femme de la cour qui lui donnerait à souper, chez laquelle on jouerait, on causerait. Et, comme le cardinal de Retz disait: « Il me fallait un homme avec une grosse voix et peu d'esprit, et voilà que je trouve M. de Beaufort », ces messieurs dirent : Il nous faut trouver une femme d'esprit et bien née; et voilà qu'ils rencontrent madame de Balby... Tout ce temps est trop loin de nous pour le rappeler. Je dirai seulement un fait pour donner une idée de cette époque. Madame de Balby, en entrant dans le magnifique appartement que Monsieur lui avait sait meubler au Luxembourg, le trouva de mauvais goût... Que faire?... La chose fut bientôt arrangée : dans la nuit, ont mit le feu à l'appartement; tout fut consumé... L'appartement avait coûté plus de deux cent mille francs!... on le remeubla en lampas vert et blanc avec de riches crépines d'or! Ce sont là jeux de princes!...

Au moment où Louis XVIII reçut la nouvelle de son rappel en France, il était à Hartwell, très-belle terre que le gouvernement anglais avait achetée pour lui dans le comté de Buckingham... Il s'y occupait non seulement de belles-tettres, comme le répétaient tous les journaux, mais bien aussi des affaires politiques, qui obtinrent, par le hasard plus que par l'habileté, le résultat que nous avons vu. A peine fut-il connu, que le prince-régent changea tout à coup de manières avec le nouveau roi de France; car, quoi qu'on ait pu dire, sa politesse de roi à roi était plus que

familière, et cela, je le sais de gens qui certes n'ont pas d'intérêt à me mentir...

J'ai déjà dit, je crois, que Lucien avait une terre également dans le comté de Buckingham, appelé Thorngrove. Les nouvelles de France vinrent l'y trouver, et son cœur excellent, sa belle âme s'attendrirent sur l'infortune immense de ce frère qu'il aimait, surtout dans son malheur... Un jour, un riche nabab de la Compagnie des Indes, qui demeurait près de Thorngrove, envoya un exprès à M. le comte de Châtillon, ami de Lucien, et qui demeurait avec lui : il prévensit le comte qu'il sersit le matin même à Thorngrove avec une personne envoyée par M. le duc de La Châtre et chargée d'un message de Louis XVIII pour le prince de Canino. Effectivement, vers midi, la voiture du nabab arriva devant le péristyle, et, de sa fenêtre, le comte de Châtillon fut stupéfait de voir sauter lestement à bas de la voiture un homme vêtu à l'espagnole, et portant en sautoir une guitare, comme Figaro... Cet original, à peine arrivé dans la maison, se mit à faire des flon flon sur sa guitare et à jouer des seguedillas, en dansant sous le vestibule, et se dirigeant ainsi, en chantant et en dansant, jusque dans le grand salon. M. de Châtillon croyait rêver.... ll s'empressa de s'avancer vers cet homme, qui paraissait un échappé de Bedlam, et lui demanda si c'était lui qui bien véritablement fût l'envoyé de Louis XVIII.

L'ambassadeur cessa alors sa musique, et, regardant M. de Châtillon, il lui répondit en excellent français (car il était Français) que c'était bien lui que M. de La Châtre avait chargé de communiquer au prince Lucien les intentions de Sa Majesté le roi de France... Comme Lucien ne se souciait pas d'avoir à répondre immédiatement aux paroles de Louis XVIII, que du reste il ignorait encore, il avait délégué ses pouvoirs à M. de Châtillon, qui, engageant le Figaro à s'asseoir, lui demanda la communication de ce qu'il avait à lui dire, pour qu'il le transmit au prince Lucien.

— Sa Majesté Louis XVIII, dit alors l'envoyé, pénétrée d'estime pour le noble caractère du prince Lucien, lui offre de rentrer en France avec elle, si cela peut lui être agréable. Voilà ma mission.

Il est à remarquer que cet homme, qui l'instant d'avant était aussi ridicule que possible, devenait tout à coup le plus excellent des diplomates et le plus poli des courtisans.

M. de Châtillon fut communiquer à Lucien la proposition de Louis XVIII. La réponse de Lucien fut ce qu'elle devait être d'un tel homme.

— J'ai été proscrit de France par mon frère, dit-il... mais jamais je ne toucherai le sol de la patrie tandis qu'il sera lui-même errant et exilé! J'ai un ami bien cher à Rome, c'est près de lui que je vais chercher un nouvel asile...

Lorsqu'on m'a raconté cette circonstance de la vie de Lucien, j'ai été touché aux larmes, mais pas étonnée... Je le connais...

Mais ce qui fut amusant pour moi, ce fut cette description du Figaro politique employé par M. de La Châtre... C'était une comique façon de se faire connaître aux Français.

— Non, disait Lucien à son ami, jamais je ne serai une action de cette nature! jamais mon srère ne me verra le braver dans son malheur... S'il me veut à l'île d'Elbe... je suis prêt à y aller!... Car c'est une noble créature que Lucien!... J'ai appris des miens à l'aimer dans mon enfance. Plus tard, j'ai appris de moi-même à l'admirer et à l'aimer en le connaissant par mon propre jugement...

Son poème de Charlemagne venait d'être enfin terminé. Il y a peut-être des défauts. Mais enfin, c'est un poème épique, un poème sur une radieuse et belle époque pour la France, et il renserme de grandes beautés. C'était une raison pour le faire accueillir par une patrie toujours aimée

de l'un de ses fils même proscrit!... Mais la restauration n'en savait pas si long en fait d'oubli... malheureusement pour elle!...

— Vous irez à Paris, dit le prince au comte de Châtillon, sous y porterez Charlemagne. Vous assemblerez les savans, les poètes; vous leur soumettrez mon œuvre. Je me rendrai docilement aux avis raisonnables donnés par eux. J'ai surtout une extrême confiance dans le goût, le jugement et le savoir de Lemercier.

M. de Châtillon vint donc à Paris avec le poème de Lucien. Il se fit d'abord présenter aux personnes dont Lucien lui avait parlé. Il trouva dans Lemercier, non seulement l'affection d'un ami, mais l'appui d'un mattre éclairé à un élève déjà habile... Il y out des lectures. Esménard y assista également. Quelques remarques furent faites à l'auteur et transmises par M. de Châtillon sur l'innovation des rimes féminines qui terminaient la strophe et qui en recommençaient une autre. Mais Lucien, malgré sa promesse de docilité, tenait extrêmement à ces malheureuses rimes, et rien ne les lui sit changer. M. de Châtillon, qui alors était à Paris, comme je l'ai dit, venait habituellement chez moi... Il me demanda de venir à une séance de l'Athénée, où Népomucène Lemercier sit une sorte d'analyse du poème, saisant remarquer ses beautés, qui en vérité sont en grand nombre, et donna une vive lumière pour l'éclairer dans son vrei jour... Une des choses de cette époque à signaler, c'est que les journaux, qui alors retentissaient des hauts faits de l'université, de l'Institut, de la classe des belleslettres, qui devint plus tard académie, et seulement pour raconter les génuflexions faites devant l'empereur de Russie ct le roi de Prusse, les journaux qui mentaient tous les jours avec cette impudence qui devrait avoir un autre nom pour être exprimée, n'eurent pas de voix pour raconter aussi la justice rendue à un homme de talent, parce que cet homme était le frère de l'empereur Napoléon!... Mais il avait été

proscrit par lui aussi, c'était un beau texte pour parler encore contre la féroce tyrannie... C'était une belle route à suivre, et dans laquelle, Dieu merci à assez d'imbécile couraient sur des rosses, à bride abattue... Mais la haine n'est pas même conséquente dans ses éclats et dans ses preuves... Oh! que nous avons eu des masques repoussant dans nos diverses mascarades!...

Je poursuivais toujours mon affaire auprès du roi de Prusse. M. Czernicheff, qui fut alors pour moi comme un frère et qui trouvera partout et en tous lieux l'expression de ma reconnaissante amitié, fut occupé tout le mois d'avril, c'est-à-dire dans la dernière quinzaine, à me rapporter tout ce qui se faisait chez le roi de Prusse.

— Si vous pouviez trouver ce qui constate que la terre d'Acken est une propriété personnelle du roi, me dit-il un jour, l'empereur se fait fort de lui parler tellement sérieusement qu'il ne pourra refuser. Sa réponse ordinaire est qu'il lui est impossible de rendre tous les majorats, et qu'ainsi un seul ferait exemple et serait funeste pour lui attirer une foule de demandes.

Le lendemain, je reçus une nouvelle visite de l'empereur Alexandre. Cette fois encore il était à pied, tout seul, sans un aide-de-camp... Il se fit annoncer par un de mes valets de chambre qui arrivait de la Bourgogne avec des bagages qui avaient échappé aux troupes ennemies, et qui ne le connaissait pas.

- Quel nom dois-je dire à Madame? demanda le valet de chambre.
  - Aucun; dites-lui qu'on désire lui parler.
- Mais, monsieur, dit le valet de chambre, Madame ne reçoit jamais à cette heure (il était une heure), et surtout...
- Les personnes qu'elle ne connaît pas, n'est-il pas vrai?

Constantin parut embarrassé et ne bougeait pas... L'em-

pereur et lui étaient alors dans le salon qui précédait mon billard et dans lequel je l'avais reçu à sa première visite.

— Eh bien, dit-il enfin en voyant l'immobilité du valet de chambre, allez dire à votre maîtresse que quelqu'un demande à lui parler de la part de l'empereur de Russie.

J'étais dans ce moment occupée à broder dans mon cabinet de travail, situé au fond de mon appartement. Cette pièce, de laquelle j'aurais dû voir l'empereur de Russie entrer chez moi, puisqu'elle était en face de la grande porte, était celle où je me tenais le plus habituellement; mais il y avait aux fenêtres des stores en taffetas blanc qui l'isolaient ainsi de toute distraction.

- Est-ce M. Czernicheff? demandai-je à mon valet de chambre, lorsqu'il m'eut annoncé un message de l'empereur.
- Non, madame, je connais M. de Czernicheff, ce n'est pas lui.
- Faites entrer ce monsieur jusqu'ici, dis-je alors, car j'étais convaincue que c'était une personne subalterne, puisque ce n'était pas Czernicheff... Je connaissais le général Ouvaroff, le général Ojarowski et tous les autres... Ils auraient dit leur nom...

Je ne m'inquiétais donc guère de ce qui allait venir aussi loin me chercher, et ce ne fut qu'en entendant le bruit des pas de celui qui s'approchait tout près de mon métier, que je levai les yeux.

- Sire! m'écriai-je...

Et, dans mon étonnement, je renversai le métier et la corbeille de mes pelotons de laine.

L'empereur riait aux éclats, mais d'une gatté si franche qu'elle me gagna aussi et que je me mis à rire comme lui. Il ramassa les pelotes de laine; mais il riait et moi aussi, et nous en laissions tomber plus que nous n'en relevions.

- Convenez que je vous ai surprise, me dit-il en me prenant la main et me forçant à me rasseoir. En vérité ajoutai-je, Votre Majesté veut-elle lire cette lettre ou plutôt ce brouillon?

Et je lui remis ce fragment que j'ai trouvé dans les papiers de mon mari et que j'ai mis dans mes Mémoires aux tomes X et XI... Alexandre parut surpris en le lisant...

- Comment n'avez-vous pas fait imprimer cela à dix mille exemplaires? me dit-il avec émotion... C'est une belle parole sortant d'un cœur brisé!... (Ge furent les propres paroles de l'empereur de Russie.)
- Non, sire... L'empereur était dans le moment d'une première infortune, et jamais je ne l'aurais augmentée!...

Il y eut un instant de silence qui se prolongea après que l'empereur de Russie eut regardé le potrait de Junot avec une expression marquée.

- Qu'a-t-il répondu à ce que vous lui avez dit de votre position de fortune après la mort du duc d'Abrantès?...
- —Rien, sire, car il n'a rien reçu de moi comme demande... Il avait tort... et il était souverain, ce n'était pas à moi à le solliciter... Mais, ajoutai-je, après un moment de réflexion, je suis convaincue que l'empereur Napoléon aurait fixé notre destinée d'une manière honorable s'il fût resté sur le trône.
- Bien vrai! dit l'empereur de Russie; en êtes-vous sûre?

Oui, sire, répondis-je avec assurance; car j'en étais convaincue.

- Vous ne l'avez donc pas vu depuis la mort de votre mari?
  - Non, sire.

Nouveau silonce... L'empereur Alexandre me regardait avec une sorte d'enquête... on aurait dit qu'il voulait savoir la vérité... mais je la lui disais, et rien sur mon front ne lui parla un autre langage. Il le comprit.

- Eh bien, dit-il en me serrant la main, je servirei de protecteur à vos enfans... à vous!... Voulez-vous m'accepter?

- Ah! sire.

Et je m'iuclinai, non pas devant la majesté du czar, mais devant la bonté de l'homme!...

— Je viens vous annoncer une bonne nouvelle... Le roi de Prusse, que j'ai pressé avec ardeur, je puis dire ce mot, m'a fait dire, à l'heure même, que ce que je désirais pour vous serait fait... Je n'en sais pas ¡plus... mais Czernicheff vous en dira davantage ce soir... il doit venir vous porter la réponse de Hardenberg...

L'empereur resta encore quelques instans, puis il s'en fut en exigeant que je ne l'accompagnasse pas.

— Mais, sire, Votre Majesté ne veut pas me contrarier; qu'elle me permette de lui observer qu'elle est tyrannique à sa manière.

Il se mit à rire.

— Mais cela me contrarie aussi, moi... A propos, comment ,êtes-vous avec lord Cathcart? Comment se comporte-t-il?

J'en étais parfaitement contente, et je le dis à l'empereur, mais je ne pus me refuser au plaisir de lui raconter l'histoire du prince de Suède et de cet homme qui s'appelait son maréchal-des-logis de la cour, et qui n'était qu'un haut-le-pied dans les charrois avant de quitter la France.

Jamais je n'oublierai l'expression attentive d'Alexandre, tandis que je lui parlais de Bernadotte. Mais le curieux, c'est qu'il revint sur ses pas; il se rassit et me fit une foule de questions sur lui et sur les antécédens de sa vie royale. J'en dis ce que je savais; c'était bien à peu près ce qu'Alexandre savait aussi, seulement il s'y joignit des détails personnels que j'avais pu avoir, ayant vécu dans l'intimité de la famille de sa femme, et à un âge où la jeunesse est surtout observatrice, et je l'étais fort à cette époque où notre attention nous obligeait à regarder autour de nous pour faire la sûreté de ceux que nous aimions...

Cette conversation avec l'empereur de Russie me sit une

impression très-profonde, comme l'autre en avait produit une... Je continuai à répondre aux questions de l'empereur Alexandre sur le prince de Suède, et par la même occasion je lui parlai de la sœur de la princesse, la reine Julie... cet ange de bonté et de perfection qui ne vivait que pour aîmer tout ce que le cœur d'une semme est appelé à chérir... véritable sainte et doublement angélique, car elle n'était pas heureuse dans sa vie de femme; esse était laide, et son mari était admirateur passionné de la beauté... L'empereur me le dit en riant, et ne voulait pas croire que jamais il n'v avait de querelles jaseuses entre Joseph et sa semme. Je le lui affirmai toutefois, et c'était vrai... Joseph, dis-je à l'empereur, a un cœur d'une bonté parsaite. Jamais il n'aurait causé une peine profonde à la reine. Il est sans doute, comme le dit Votre Majesté, grand admirateur de la beauté, mais il l'est aussi des vertus de la reine, et l'aime autant qu'il la respecte. Jamais il n'oubliera qu'elle l'a épousé par amour à une époque où son alliance n'était pas désirable. Le cœur de Joseph est fait pour les nobles souvenirs...

L'empereur me quitta après une visite d'une heure et demie.

Le soir, je vis M. de Czernicheff et le général Ojarowski; ils me confirmerent tous deux ce que m'avait dit l'empereur... M. de Metternich vint à l'heure du thé... je lui communiquai cette bonne nouvelle. Il parut extrêmement surpris, et, dans son étonnement, il me dit que je me trompais; je lui répétai ce qui s'était passé. Alors il me prit la main et me dit qu'il en était bien heureux, et, dans sa bouche, cette parole était une vérité.

Le lendemain matin, il était à peine onze heures, qu'on m'annonça M. de Hardenberg.... C'était un homme dont l'esprit ne m'avait jamais plu, et je le lui avais témoigné plusieurs fois d'une manière peu agréable; il le savait, et cette note, dans son cœur d'ennemi, n'avait pas con-

tribué à me le rendre favorable... cependant il [venait m'apporter un bienfait... Hélas! dans mon inquiétude de mère, j'avais pu consentir à en demander un à notre ennemi...

M. de Hardenberg était sec et fort anguleux de sa nature... Il entra avec une politesse formelle qui semblait déjà être un reproche à elle seule de ce qu'il était contraint de faire...

— Je viens, madame la duchesse, vous témoigner toute ma joie de pouvoir être l'organe de mon souverain dans cette circonstance... L'empereur de Russie lui a parlé avec un si tendre intérêt de votre position et de celle de votre famille...

Je devins pourpre... Pourquoi cet homme venait-il dans la maison de la veuve de Junot lui parler de son malheur?... Que lui faisait ce malheur?... était-ce donc pour le plaindre qu'il était là?... Oh non!.. et moi!.. et mon lâche cœur ne me contraignait pas à dire à cet homme:

- Eh bien! non, je ne suis pas malheureuse!... Non, je ne suis pas devant le tribunal de votre pitié!... Mais j'étais mère, et je devais souffrir d'insolentes paroles!
- Le roi mon maître, poursuivit-il, m'a ordonné de vous apporter les patentes de la nouvelle investiture du domaine d'Acken ..... Il y a en outre une somme assez forte des revenus arriérés, que les baillis ont ordre de vous remettre.

Je m'inclinai... je ne pouvais parler... et cependant M. de Hardenberg semblait attendre ma réponse... Enfin, je balbutiai quelques mots, et il parut s'en contenter...

Il tenait à la main un paquet de parchemins avec des rubans rouges ou verts, je ne sais plus de quelle couleur, auxquels étaient attachés des sceaux en cire... Il posa le

Pour la terre d'Acken j'avais d'arriéré seulement plus de 50,000 fr.

paquet sur une table, et, s'approchant de moi, il me di assez bas:

— Vous avez dû comprendre, madame la duchesse, que roi mon mattre devait refuser d'abord ce que vous lui ave demandé. Il s'est formellement prononcé à cet égard, a aucun des titulaires ne sera privilégié . Vaincu par le instances de l'empereur de Russie, il a dérogé à sa volonté prononcée, et il vous accorde la terre et le château d'Acken...

Comme il m'avait dit cette phrase, je fus surprise qu'il la répétât... Je me doutai qu'il allait ajouter quelque chose; je ne me trompais pas...

Voyant que je m'étais inclinée pour toute réponse, il continua, mais avec un embarras qui devenait visible.

— Le roi mon maître a seulement mis à cette grâce une condition, mais si facile à remplir, qu'il ne doute pas, ainsi que moi, que vous ne l'acceptiez à l'instant.

Je le regardai sans lui répondre, attendant qu'il me fit connaître cette condition... Il aurait, je crois, voulu que je la devinasse; mais j'en étais bien loin...

— Le roi mon mattre, dit M. Hardenberg, vous accorde, ainsi qu'à votre famille, l'investiture du domaine d'Acken... mais à condition que vos deux fils se feront naturaliser Prussiens.

En un moment je sus debont... une sorte de rugissement sortit de ma poitrine... je crus avoir mal entendu!...

— Qu'avez-vous dit, monsieur? dis-je au ministre de Guillaume.

Il répéta sa phrase insultante!... Oh! que n'étais-je un homme dans ce moment d'angoisse où mon cœur souf-frit, pour la première et la dernière fois, la douleur d'une insulte!

Le comte de Mosbourg, ministre des sinances de Murat, le sut pourtant, et il a cu son majorat tout entier.

— Mes enfans Prussiens!!... m'écriai-je enfin... mes fils renier la patrie de leur père!... mes fils vendus par leur mère pour un peu d'or!... pour une fortune!... sommes-nous donc ici sur la côte de Guinée?... Y a-t-il donc en rade un vaisseau négrier pour emmener les pauvres petites créatures livrées par leurs parens?...

J'étais folle de douleur dans cet instant... M. de Hardenberg me regarda pendant quelque temps; puis, dépliant le principal parchemin, il le plaça en évidence devant mes yeux, probablement pour me tenter... (J'ai su depuis qu'on attachait un grand prix à mon abjuration.) Mais la vue de cet acte de mon infamie produisit un effet opposé à celui qu'il aurait dû produire, selon l'esprit de M. de Hardenberg... il redoubla ma colère...

- Monsieur, dis-je au ministre, remportez vos actes, ils ne peuvent rester plus long-temps dans cette maison; elle fut celle d'un vrai patriote!...[d'un brave soldat... d'un honnête homme!.... J'en sortirai peut-être bientôt avec la jeune famille que sa mort rend orpheline... mais tant que nous l'habiterons, l'ombre de mon mari n'aura rien à me reprocher d'avilissant pour sa mémoire...
- Madame, vous vous servez de termes bien violens, me dit M. de Hardenberg.
- Ma bouche n'en trouve pas d'autres à prononcer, monsieur!.. Je ne suis qu'une femme!... une pauvre veuve, bien jeune encore, puisque je n'ai que vingt-neuf ans, pour être chargée de la conduite de toute une famille!... mais cependant, avec l'aide de Dieu, je ne faiblirai pas sous le faix...

Et mes joues enslammées, ma respiration étoussée me donnaient l'apparence d'une personne en délire... Je crois que M. de Hardenberg eut peur de moi...

- Enfin, madame, me dit-il, que décidez-vous?...
- Comment, monsieur, mon choix ne vous est pas connu maintenant?...

— Je crois, madame, que dans une affaire aussi importante il faut consulter des hommes éclairés et raisonnables... Vos fils sont sous votre tutelle, mais je connais les lois de France... Vous n'êtes pas seule... il y a un subrogé-tuteur... un conseil de famille... Étes-vous mattresse de prononcer à vous seule dans une affaire aussi importante pour leur avenir!...

En écoutant ces insolentes pardes, je crus en effet que ma raison allait m'abandonner... Un étranger, un des vainqueurs de la France, venait me disputer mon pouvoir sur mes enfans!...

— Monsieur, lui dis-je d'une voix tremblante d'émotion, il existe en effet des lois qui nomment un subrogé-tuteur et un conseil de famille pour guider une mère dans l'emploi qu'elle fait de la fortune de ses enfans, car telle est la mission du conseil de famille et du subrogé-tuteur... mais l'honneur de mes fils, monsieur... cet honneur qui leur fut transmis par leur père avec son sang qui coule dans leurs veines mêlé avec le mien... cet honneur, monsieur, est tout entier sous ma garde! soule j'en réponds à la mémoire de Junot... seule j'en ai la lourde responsabilité!... Voilà ce que le Code ne vous a peut-être pas appris, monsieur, et ce que je vous dis maintenant... Moi abjurer la patrie au nom de mes fils!... mei, les faire renégats du beau nom de Français... et pour les faire Prussiens encore !!...

Ce mot m'échappa avec un accent terrible qui sit saire

Dans cette exclamation, je supplie la nation prussienne, que j'estime d'ailleurs, de ne voir ici que le sentiment politique qui éloignait à cette époque la France de la Prusse. L'empereur avait été tellement maltraité par la Prusse que ceux de son parti ne pouvaient lui pardonner alors tout ce qu'elle avait ajonté à ses maux. On lui a reproché à lui-même sa conduite envers la Prusse. Mais elle-même, comment s'est-elle comportée envers la France depuis 92?... L'Autriche et la Russie avaient autant souffert, et cependant elles furent équitables!...

quelques pas en arrière à M. de Hardenberg... Il reprit ses, parchemins, et me dit avec une expression ironique:

- Vous êtes une vraie Cornelie, madame... on ne peut nier qu'il n'y ait en vous quelque chose de la matrone romaine, quoique bien jeune encore pour un titre aussi grave... Permettez-moi d'espérer, pour vous et pour vos enfans, que vous ferez des réflexions sur cette conversation... Consultez M. de Metternich, il est de vos amis... il vous dira que vous ne devez pas écouter la passion dans cette affaire.
- Je n'ai pas besein de réfléchir, monsieur le baren; les mouvemens de l'âme sont toujours positifs... ils ne changent pas comme une idée folle!... Ce que j'ai dit ce matin, je le dirai dans vingt ans... Je n'en parlerai pas à M. de Metternich... par deux raisons... la première, c'est qu'il n'est pas compétent dans cette affaire; la seconde, c'est que je suis certaine qu'il penserait comme moi. Je connais son âme, elle est à l'unisson de tout ce qui est dans la ligne du devoir... et je fais le mien en agissant comme je le fais aujourd'hui.

M. de Hardenherg réunit encore une fois ses papiers, prit son chapeau, me salua et se disposa à sortir. Comme il était à la porte, il me dit:

— Pensez et réfléchissez, madame... je ne rendrai pas votre réponse au roi avant trois jours.

Il sortit, et je n'eus pas le courage, ou plutôt la force de l'accompagner... Je tombai anéantie sur un siège, et là je fondis en larmes!... La fierté, la colère me soutenaient tandis que j'étais avec cet homme; mais maintenant que j'étais seule... vis-ànvis cette insulte faite à la veuve, aux orphelins sans appui, je pleurais avec sanglots!... je parlais au portrait de Junot, et je lui demandais pourquoi il nous avait abandonnés!... Dans ce moment, mes enfant entrèrent dans ma chambre... ils partaient pour la promenade... les deux plus âgés accouragent à mei; c'étaient mes filles,

qui me voyant pleurer, et plus raisonnables que leurs frères, m'embrassèrent sans me parler... mais Alfred, qui marchait à peine, voyant mon visage couvert de larmes, se jeta sur moi, et, se cramponnant à mon cou, qu'il serrait de toutes les forces de ses petits bras, il criait:

— Pourquoi pleures-tu?... je ne veux pas, moi, que tu pleures.... Si j'étais grand, j'irais tuer ceux qui te font pleurer!...

Et la chère créature essuyait mes larmes avec ses baisers..... Je le serrai si convulsivement contre moi qu'il se plaignit.... Il me semblait qu'on voulait me l'enlever avec mon beau Napoléon, qui, plus grand que son frère, demeurait plus silencieux devant ma douleur sans la comprendre, mais ayant des larmes dans ses grands yeux... Je promenai un regard d'orgueil sur cette famille si belle et si belle d'espérance dans son avenir... mes larmes s'arrêtèrent en les regardant... mon âme reçut un de ces rayons de consolation que Dieu envoie aux affligés par un de ses anges... je me trouvai calme et plus heureuse. Je rapprochai cette troupe chérie de moi, et, les prenant tous quatre, je les serrai contre mon cœur avec un sentiment indéfinissable de joie.

— Aimes-tu les Cosaques, Alfred? dis-je à l'enfant.

A l'instant ses grands yeux flamboyèrent; il glissa de mes genoux sur le tapis, et, çeurant à la cheminée, il y prit la pincette et se mit à courir autour de la chambre en criant à tue-tête:

A bas les Cosaques !... à bas les Prussiens !.... à bas les ennemis !...

Et Napoléon, s'en allant prendre le petit balai, se mit aussi à galoper avec son frère et à crier : A bas les Gosaques!... à bas les Prussiens!...

C'était un bruit à devenir sourd !...

— Tu ne veux donc pas être Prussien? dis-je à Alfred. L'enfant s'arrêta tout essouflé et me regarda avec stupéfaction... Je répétai ma question... Il vint à moi, et, grimpant sur mes genoux, il passa ses petits bras autour de mon cou, pencha sa jolie petite tête mutine sur mon épaule, et me dit:

— Comment, Prussien!... est-ce que ça se peut ça?..... Et il haussa les épaules avec une expression si charmante, que je l'embrassai vingt fois de suite...

Je ne dis rien à qui que ce fût de cette scène. Je comptais encore beaucoup sur l'empereur Alexandre; et si mon refus eût été connu, il me fallait en déduire les motifs, et cela m'eût placée dans une hostilité complète avec le roi de Prusse.... Seulement, j'écrivis sur-le-champ à l'empereur Alexandre pour lai dire ce qui s'était passé le même jour... Au lieu de me répondre, il vint chez moi le lendemain... Il était excessivement blessé de la conduite de M. Hardenberg... Il était évident que l'empereur Alexandre se trouvait offensé de l'espèce de fraude, pour ainsi dire, qu'on avait voulu commettre à l'abri de son nom... Il m'approuva lorsque je lui dis que je n'en voulais pas parler... lui aussi avait son amour-propre intéressé au secret, mais pour un autre motif que moi. Ce fut ainsi que se termina cette aventure, qui d'abord m'avait donné l'espoir de recouvrer un avenir pour mes ensans... M. de Hardenberg me fit demander, quelques jours après, ce que j'avais résolu. Je répondis ce que je lui avais déjà dit, que ma résolution ne changerait jamais... Alors on prit une autre tournure pour envelopper l'affaire.... M. de Hardenberg prétendit que c'était lui qui avait pris sur sa responsabilité de m'offrir Acken pour prix de mes deux fils, et que, si j'eusse accepté, il aurait eu beaucoup de peine à déterminer le roi de Prusse... Cette facon de travestir la chose était bien odieuse!... je la méprisai, et je ne fis que le devoir d'une personne de cœur.

## CHAPITRE ZV.

Le duc de Berry dans les environs de Bayeux. — Reste d'une visille habisude. — Honteuse conduite d'un régiment. — Reception de Louis XVIII à
Londres. — Les rubans blancs et les lauriers. — Goût des Anglais
pour les oripeaux. — God save the king! — Louis XVIII et la duchesse
d'Angloulème ches la reine d'Angleterre. — Ordre de la Jarretière. —
Louis XVIII reçu chevalier. — Députations anglaises et françaises. —
11 fallait que les Anglais fussent dans un grand péril..., — Madame de
Staël à Londres. — Mauvaise comédie allégorique, jouée dans les rues de
Richemont. — Inquiétude du cardinal Maury. — Visite mystérieuse. —
Diable! Diable! — Le cardinal Maury défend sa pean. — Scène burlesque
dans la chapelle de l'archevêché. — Disparition précédée d'une gambade.
Le cardinal Maury se décide à partir pour l'Italie.

J'ai signalé bien des hontes..... Il en est encore dont il faut que je proclame l'abjection... J'en souffre! ne suis-je pas Française?...

Un régiment était en garnison dans les environs de Bayeux... le duc de Berry, passant par cette ville, apprit que ce régiment était dans d'assez manvaises dispositions contre la maison de Bourbon ( on va yoir qu'il n'en était rien), et voulut aller le voir de près. La prince jous le beau rôle dans cette affaire, cer sa conduite fut brave et loyale, et pour le coup digne de Heari IV!... Arrivé à quelque distance du régiment, il fit demander les chevaux du colonel sous je ne sais quel prétexte... Le colonel, j'en suis fâchée, mais je dois le croire, qui était déjà gagné, s'empressa d'envoyer ses chevaux et fut lui-même au devant du prince; le duc de Berry était brave et aventureux.

- Où est votre régiment? demanda-t-il au colonel.

Le colonel s'offrit à conduire le prince s'il désirait voir ses soldats. Le duc accepte et arrive devant la troupe; elle était sous les armes.

— Soldats, leur dit le prince, vous ne me connaissez pas encore, mais nous ferons connaissance... je suis le duc de Berry, neveu de Louis XVIII, le roi que la France vient de reconnaître... Voulez-vous crier avec moi?... allons !... Vive le roi !...

Le régiment tout entier répéta ce cri de vive le roi! une seule voix cria vive l'empereur!... une seule voix!... et Napoléon n'avait abdiqué que depuis dix jours!...

En entendant ce cri unique de vive l'empereur! le duc

sourit et dit:

— C'est le reste d'une vieille habitude!... à une autre fois!

Et il cris encore vive le roi !...

Cette fois, disent tous les journaux de cette époque qui racontèrent cette anecdote, le cri fut unanime ! ...

Le due, qui dans tout cela, je le répète, jouait le plus beau rôle de la pièce, ordonna une distribution extraordinaire..... Il faisait bien, mais les autres en l'acceptant faisaient-ils de même?...

Alors, disaient encore les journaux, les acclamations furent comme un délire!... et tout le rigiment demanda la permission de porter le nom de Berry!...

Le duc de Berry était un homme qui aurait été d'un grand secours à la famille débile des Bourbons pour la soutenir... En le frappant, son misérable assassin savait bien ce qu'il faisait!... il attaquait l'arbre dans ses racines.

Un singulier rapprochement à faire, c'est que le même

<sup>&#</sup>x27;Tous les journaux ont répété cette histoire de la honteuse conduite de ce régiment, sous la date du 24 avril et du 25... C'est pitoyable, en vérité.

jour où l'empereur quittait Fontainebleau pour commencer son pélerinage d'exil, Louis XVIII faisait son entrée à Londres comme roi de France, c'était le 20 avril... J'avais alors des amis à Londres, et ils me tinrent au courant de tout ce qui s'y passait en ce moment.

La réception de Louis XVIII n'est pas l'un des faits les moins curieux de ce moment; voici ce qu'on m'écrivit de Londres après cette cérémonie du 20 avril.

Louis XVIII était parti d'Hartwell le 20 avril au matin et était arrivé à Stanmore, où il avait déjeuné; les voitures du prince régent et sa voiture de gala elle-même étaient parties de Londres le matin à quatre heures pour se rendre à Stanmore... De Stanmore à Londres la route, surtout celle d'Edgwar, était couverte de monde; tous les Anglais étaient couverts de rubans blancs et de lauriers. Passe pour les rubans blancs... là encore était la courtoisie pour le roi de France... mais les lauriers, était-ce donc pour avoir battu les Français?...

A deux heures après-midi, le prince régent se rendit à Stanmore, escorté par un très-beau régiment de Light-Horses ou chevau-légers. Il prit là le roi de France et ils revinrent ensemble à Londres... Louis XVIII était précédé d'une voiture dans laquelle étaient M. le duc de Grammont et M. le duc d'Havré, capitaines des gardes, le comte de Blacas, grand-mattre de la garde-robe, et M. de Rivière, premier écuyer; le roi venait ensuite avec la duchesse d'Angoulême, le prince régent et le prince de Condé. Le duc de Bourbon suivait tout seul dans une troisième voiture... dans la quatrième, le service d'honneur de madame la duchesse d'Angoulême, madame la duchesse de Serran et madame de Damas, et, je crois, madame de Gontaud... Louis XVIII avait un très-beau chapeau surmonté d'un plumet blanc... et portait, me disait la lettre, l'uniforme de maréchal de France, ce qui, avec ses bottes de velours, ne faisait pas un bel effet. Quant au prince régent, il était

en grand habit de cérémonie de cour... et portait, comme toutes les personnes de sa suite, une cocarde blanche. Aussitôt que le cortége approcha de la porte de Cumberland, l'artillerie de Hydepark le salua, l'artillerie de la Tour leur répondit, ainsi que celle du port. A six heures moins un quart Louis XVIII arriva dans Albermale-street, où tout ce qui était nécessaire pour sa réception avait été préparé à l'hôtel de Crillon... toutes les fenêtres étaient garnies de drapeaux blancs; le lendemain Louis XVIII recut presque toute la ville de Londres. Sans doute l'enthousiasme était bien grand; mais quand on connaît l'Angleterre, on sait ce que c'est que la mode, c'est-à-dire le bruit; il suffit de faire parler de soi pour que chaque personne marchant sur deux pieds se croie obligée de vous voir... Aussi le concours de voitures qui remplit Albermale-Street toute la journée du 21 n'est nullement incroyable. A trois heures la duchesse d'Angoulême se rendit au palais de la reine d'Angleterre; elle y avait été précédée par le prince de Condé et le duc de Bourbon. Elle demeura avec la reine et les princesses en attendant Louis XVIII, qui arriva vers six heures dans une voiture attelée de six chevaux dont les harnais étaient couverts de nœuds et de rubans blancs. En général, les Anglais sont très-portés à se couvrir d'une foule de colifichets pour témoigner leur joie.

Louis XVIII entra dans la cour de Carlston-House à six heures et demie; aussitôt il eut une garde commandée par le colonel Mercer, un officier distingué, et que je connais indirectement, étant fort liée avec une de ses parentes; toute sa troupe était chamarrée de cocardes blanches; la musique joua l'air God save the king et puis le pauvre Henri IV, qui déjà préludait à Londres à sa brillante et longue carrière en France pendant 1814 et 1815. Louis XVIII était avec le prince de Condé et le duc de Bourbon. Aussitôt qu'il fut près de l'estrade recouverte de drap vermeil qu'on avait préparée pour lui, car dès lors il

ne marchait presque pas, la musique, qui venzit de jouer God save the king, joua l'air The withe cocarde... La garde présenta les armes, et le prince régent accourut au devant de son hôte et de celui qui de son pensionnaire devenait son allié... il lui serra la main, et tout aussitôt des huzzas répétés firent retentir l'air. Le prince régent donna lui-même le bras à Louis XVIII; et dans ce moment, bien qu'il fût déjà très-gras et qu'il n'eût plus cette fleur de beauté qui le faisait passer à juste titre pour le plus bel homme de l'Angleterre, là où ils sont si nombreux, il avait encore, me disait-on, une telle élégance, qu'il fut remarqué de tous. Louis XVIII fut conduit par lui dans un cabinet, où il demeura avec les deux princes. Tandis que le régent allait tenir le chapitre de l'ordre de la Jarretière, le chancelier annonça aux membres de l'ordre présens que S. A. R. avait un chevalier à lui proposer, et nomma Louis XVIII. Aussitôt le duc d'York et le duc de Kent furent chercher le récipiendaire. Il entra d'un pas assez ferme dans la salle du chapitre, pour un roi qui ne marchait pas; il s'agenouilla sur un coussin couvert de velours, et le prince régent lui donna l'accolade avec l'épée en lui ceignant la jarretière de ses propres mains... Il disait le même soir à un de ses confidens intimes, et l'on sait qu'il en avait beaucoup:

- En vérité, j'ai cru un moment que je m'étais trompé, et qu'au lieu d'une jarretière, je mettais une ceinture à un enfant...
- Et Votre Altesse Royale peut même ajouter que c'était un gros enfant...

En échange de la jarretière, Louis XVIII donna son cordon bleu au duc d'York. Une chose qui m'étonne, c'est que Louis XVIII n'eût pas encore l'ordre de la Jarretière, car enfin, au royaume près, il était roi de France depuis long-temps... mais il était roi fugitif... malheureux... Enfin c'était comme cela qu'on entendait l'hospitalité en Angleterre...

Le 22, le lord-maire, mais avec une autre tournure que dans Chatterton, se rendit chez Louis XVIII avec les shérifs pour lai offrir les félicitations de la ville de Londrès... Et puis commençaient une foule de députations des villes de France, qui craignaient d'arriver trop tard... La ville de Dunkerque, qui voulait posséder Louis XVIII la première, intriguait, au lieu de rester tranquille dans son coin ou sur sa plage, et ses bons bourgeois allaient courir en Angleterre après leur roi. Pendant ce temps-là on mettait les chevaux à sa voiture; le prince régent l'accompagna jusqu'à Douvres, où Louis XVIII s'embarqua sur un vaisseau royal commandé par le duc de Clarence. Le général Girard avait été envoyé à Hartwell pour prendre les ordres du roi... Les maréchaux étaient alles l'attendre au bord de la mer, je ne sais plus où... Enfin, il n'y avait pas quinze jours d'écoulés depuis le départ de Napoléon pour l'île d'Elbe, qu'il était presque oublié par ceux qui devaient garder religieusement son souvenir.

La joie du peuple en Angleterre fut une sorte de délire; la postérité, qui jugera de sang-froid ce qui s'est passé pendant ce temps, comprendra toute l'étendue du danger de l'Angleterre dans cette manifestation, en guise de saturnales, que le peuple de Londres fit alors. « Il faut avoir eu une grande peur pour avoir fait le vœu de bâtir une telle merveille, disait je ne sais plus qui, en voyant l'Escurial; et moi je dis : Il faut que les Anglais aient été en grand péril, pour que la chute de leur ennemi leur ait fait pousser de tels cris de joie !... On illuminait toute la ville... et à Carlston-House on voyait un transparent qui représentait les armes et la couronne de France, supportées par la victoire et la renommée. Au bas on lisait : Louis XVIII!... Vivent les Bourbons!... De chaque côté, entre des rangées de lampions de couleur, on lisait : Russie, Autriche, Prusse, Angleterre! ...

En vérité, de mettre, au moment où la France devenait

presque tributaire de l'Angleterre, une parole aussi absurde pour nous que celle de victoire et renommée, il faut convenir que nous étions bien ridicules de le souffrir, et surtout d'y applaudir!... Voilà ce qui était inconvenant, et non pas de donner à diner au duc de Wellington, parce qu'il était de mes amis particuliers, et que je lui avais personnellement des obligations...

J'avais non seulement des amis à Londres, qui s'empressèrent de renouveler leurs relations avec moi aussitôt que les communications furent rouvertes, mais plusieurs Français furent à Londres pour des affaires, et dans le nombre il y avait beaucoup de mes amis. J'avais donc continuellement des lettres de l'Angleterre, et je ne fus jamais sans nouvelles, à partir du jour où les rapports devinrent ceux de l'amitié entre les deux nations. Ges lettres, que j'ai conservées, me sont bien utiles aujourd'hui pour me donner des souvenirs que le temps aurait pu altérer.

Madame de Staël était à Londres à cette époque; son existence de femme était un des reproches les plus terribles adressés à Napoléon!... Il est de toute vérité que jamais il ne pourra s'excuser de sa conduite envers elle. Aucun motif ne vient ici lui donner raison, comme dans quelques actes de sévérité, que peut-être on pourrait présenter sous un jour plus favorable. Mais madame de Staël était une victime tout-à-sait innocente, malgré les torts qu'il lui prêtait... J'aime madame de Staël... je l'aime pour sa gloire, sa belle renommée, si bien et si noblement acquise... je l'aime pour sa bonté, car elle était bonne... je l'aime pour la lumière brillante que son génie jette sur les femmes... Et puis, elle était grande et généreuse, et son âme pouvait aimer comme je comprends qu'on aime... Je sus heureuse de penser qu'enfin la France ellait la revoir!... Elle était Française avant tout, selon moi, et un des motifs qui m'attachaient à elle, c'est qu'elle ne l'avait pas oublié...

Cependant on pourrait lui faire un reproche, c'est la trop grande latitude qu'elle a donnée à son ressentiment contre Napoléon. J'ai naturellement une volonté de silence envers ceux qui m'on offensée... je ne prononce jamais leur nom, et si cela m'arrive, c'est sans aigreur. Peut-être suis-je plus fâcheuse pour eux en me taisant qu'en parlant; je le crois... mais il me semble que la vengeance du silence est la plus noble et la plus digne... Madame de Staël ne résista pas au bonheur de frapper le colosse abattu!... Il fallait bien qu'elle fût femme par quelque côté...

Il se passa alors à Richemont une aventure que le gouvernement britannique aurait peut-être pu diriger avec plus de goût et de mesure. Je reçus une lettre d'un mes cousinsgermains, capitaine de vaisseau, M. de Saint-Martin, qui me racontait cette scène presque scandaleuse, qui, malgré la rigidité des lois anglaises contre le duel, lui avait fait avoir une affaire avec un officier de marine anglais appelé *Tho*raton.

Plusieurs jeunes gens de la ville de Richemont voulurent célébrer la chute de l'empereur; ils se réunirent à quelques marins, et jouèrent dans les rues de Richemont même une scène ressemblant à une pièce de foire, mais du temps de Trivelin... Ils étaient très-nombreux et portaient différens signes emblématiques, comme des lis, des lauriers, des rubans blancs, des cocardes blanches... des écharpes, des drapeaux de la même couleur; et puis venaient ensuite, car c'était une procession, plusieurs personnages représentant l'empereur, le roi d'Espagne, le roi de Westphalie, et le roi de Hollande. Napoléon était habillé d'une façon ridicule; il marchait gravement, bien que la foule lui jetât des oranges et des pommes, au grand risque de lui faire mal...

- Mais prenez donc garde! criait-il: car, après tout, je ne suis pas Bonaparte!...

Derrière lui il y avait un personnage furibond qui le maltraitait, et l'appelait je ne sais pourquoi : le caporal du pont de Leipsick <sup>4</sup>. Après lui, arrivait un saltimbanque représentant le roi Joseph, portant, on ne sait pourquoi, l'habit espagnol <sup>3</sup>. Aussi son habit avait des manches trop courtes, et paraissait n'être pas fait pour lui... Le reste de son habillement était fort bizarre... Il paraît que la partie inférieure manquait absolument...

Lorsque je demandai pourquoi, me dit mon cousin, on me répondit que le trésorier Joseph s'était sauvé un jour, en emportant la garde-robe dans un mouchoir ainsi que le trésor royal.

Cette sotte sable fut jouée à la grande joie des habitans de Richemont, et sut applaudie par les spectateurs d'une classe plus élevée... Le roi de Westphalie suivait ses frères dans un état plus déplorable encore, ayant les cheveux en désordre et ne faisant pas un pas sans pleurer et soupirer... La procession défilait ainsi au bruit de l'artillerie de plusieurs canons qui étaient sur le bord de la mer... mais cette scène n'eut pas le même succès à Londres, et je sais que le shérif du comté sut réprimandé pour avoir permis les désordres plus que joyeux que se permirent ses acteurs.

Le cardinal Maury avaitété pour moi une véritable énigme pendant tout le temps qui s'était écoulé. Il m'avait écrit des lettres tout-à-fait singulières; et, lorsque le discours du chapitre lui fut adressé, et que l'abbé Dastros fut de nouveau au pouvoir, je présumai qu'il devait avoir besoin de consolation, et je ne me trompai pas... Il se disposait à partir pour l'Italie, et son inquiétude relativement au traitement que la cour de Rome lui réservait était visible. Il m'écrivit un jour un mot pour me demander de l'aller voir. Mais il me demandait le plus grand secret.. « Je vous supplie, me disaitil dans son billet, que personne ne sache que vous venez;

A moins que ce ne soit encore cette fable absurde d'avoir fait sauter le pont de Leipsick...

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H n'y a plus de costume espagnol comme sous Philippe V.

voilà pourquoi je ne vais pas moi-même chez vous... »

Je fus tout étonnée de ce mystère; néanmoins je souscrivis à ce que voulait le cardinal; je me fis conduire par mes gens à la grande porte de Notre-Dame. J'entrai dans l'église, et, après y avoir fait ma prière, je sortis par la petite porte rouge, et j'entrai à l'Archevêché, où était toujours logé le cardinal jusqu'à son départ pour l'Italie, par la porte qui est en face des éouries de l'archevêché, c'est-à-dire, pour parler plus juste, qui était en face des écuries.

Le cardinal m'attendait dans la chapelle, où me conduisit son valet de chambre, qui m'attendait. J'avoue que ce mystère et toutes ces précautions m'amusèrent fort.

On se rappelle la chapelle de l'archevêché, qui avait été construite par le cardinal Fesch, pendant son court épiscopat. Sa forme était fort remarquable, et sa position dans le jardin, entourée de fleurs, lui donnait un aspect qui m'a toujours vivement saisie lorsque j'y ai entendu le service divin... Je m'agenouillai en y entrant et fis ma prière; puis, je m'avançai vers le cardinal, qui, assis sur l'un des fauteuils rouges qui étaient devant la balustrade, ne paraissait ni prier ni réfléchir... Sa contenance était bizarre. Il me regardait, et ses yeux ne me disaient pas d'avancer... Il me fit peur.

Cependant j'allai vers lui.

— Votre Eminence a désiré me voir, lui dis-je; me voici à ses ordres.

Il tressaillit, me regarda de nouveau, et me dit:

— Vous êtes bonne d'être venue!... mais j'en étais sûr... Vous savez être amie de ceux qui ne sont plus heureux, vous! n'est-ce pas?...

Son front large et osseux se contracta... ses petits yeux brillèrent dans leur orbite, et sa voix devint tremblante...

— Voulez-vous me servir? me dit-il enfin me fixant avec une expression singulière.

ì

- Oui, sans doute, si je le puis... mais mon crédit est bien faible... En quoi puis-je vous être utile?
- Vous pouvez me sauver!... dit-il à voix basse.... Et il regardait autour de la chapelle avec une anxiété égale à celle d'un homme qui craint de voir quelqu'un l'épier...
  - Vous sauver, monseigneur?
- Oui; écoutez-moi bien. Je suis certain qu'ils me veulent à Rome pour me faire faire une rude pénitence... Ils me veulent peut-être pour m'enfermer dans un clottre, mais je n'irai pas!... Non, de par tous les diables! s'écriat-il oubliant sa prudence, ils ne m'auront pas vivant! je n'aurai pas plus peur de Consalvi, que je n'ai eu peur jadis de cette caillette de duc d'Aiguillon...

Il était rouge comme sa soutane, et paraissait hors de lui. Je le regardais tout étonnée, et ne comprenais pas en quoi

je pouvais lui être utile. Il me l'apprit bientôt.

— Cette cour de Rome, qui s'imagine qu'elle est quelque chose, parce que le pape est reconnu par des souverains schismatiques et protestans, croit encore qu'elle peut agir comme au temps où ces imbéciles condamnaient Galilée!... Mais ils se trompent!... et j'emploierai le crédit d'un schismatique pour leur faire la figue... il faut que vous obteniez pour moi une audience de l'empereur de Russie, madame la duchesse!...

Je demeurai confondue.

- Vous ne voulez pas!...
- Je ne dis pas cela, monseigneur. Mais que Votre Eminence réfléchisse un moment avant d'invoquer l'appui d'un prince hors de la communion romaine; je ne crois pas qu'elle le puisse faire avec dignité.

Le cardinal me regarda avec une colère concentrée; il m'aurait pulvérisée s'il l'avait pu... Il se leva, traversa la chapelle, marcha long-temps, et revint auprès de moi.

- Vous me blâmez donc? me dit-il.
- Non, monseigneur!... mais j'avoue que je souffrirais

en portant une parole de Votre Éminence à l'empereur de Russie...

- Diable!... diable!... répétait-il en marchant, et tout en relevant sa soutane rouge pour prendre du tabac d'Espagne à poignée dans la poche de son gilet... Tout à coup il s'arrêta; puis, pirouettant sur lui-même, il revint auprès de moi, et me dit avec cette voix de tonnerre qu'on lui connaissait:
- Mais cependant vous êtes mon amie?..... Comment pouvez-vous me voir partir pour Rome sans craindre pour ma vie?...
  - Oh! monseigneur!...
- Je sais bien qu'ils ne m'empoisonneront pas comme Zizim!... je sais bien qu'ils ne me feront pas brûler à petit feu!... mais ils sont capables de m'enfermer dans le monastère d'Albano... ou bien dans un couvent situé dans les montagnes les plus sauvages des Apennins... Et là!... que deviendrai-je?... Et tout cela parce que j'ai obéi à celui que Pie VII a sacré... huilé..... couronné de ses propres mains... Et ce Consalvi!...

Il se frappa le front de sa main toute pleine de tabac d'Espagne, qui le barbouilla de la plus sotte façon du monde.

- -- Monseigneur, vos craintes, j'en suis sûre, sont sans fondement. Mais, en les admettant, que puis-je y faire?
- Eh bien! parlez à Metternich!... il est catholique, apostolique et romain, celui-là, et il ne voudra pas qu'il m'arrive malheur.
- Quant à cela, dis-je au cardinal, je le puis et je le ferai de grand cœur, d'autant que je suis convaincue que M. de Metternich fera pour Votre Éminence tout ce qu'il pourra faire. Je lui parlerai dès aujourd'hui... Mais pour que je le puisse faire avec quelque succès sil faut que je sache ce que j'ai à lui dire; car, après tout, monseigneur, je ne puis dire à M. de Metternich que le Saint Père veut tuer Votre

Éminence, ni la transformer en frère lai, car il ne m'égouterait pas.

- Et pourquoi cela? me dit le cardinal d'un ton aigre.
- Pourquoi, monseigneur? parce que le pape est la plus parfaite des créatures humaines que renferme Rome!... c'est un ange et un saint!... Votre Éminence est mal informée, si elle a des craintes qu'elle croit fondées... Ce cardinal Consalvi n'est pas non plus capable d'une telle trahison.
- Vraiment! reprit le cardinal avec une expression que je ne lui avais jamais vue... Ah! vous voulez connaître toute cette séquelle mieux que moi? eh bien, soit!... Mais en attendant je défends ma peau<sup>1</sup>!... Si vous ne voulez pas parler de moi à vos amis de peur de vous compromettre, vous êtes libre.

On a pu remarquer dans ces Mémoires qu'on fait toujours de moi tout ce qu'on veut avec une parole bonne et venant du cœur; mais, en ayant l'air de me braver... en me parlant avec hauteur, en me repousse, on m'aigrit, et tous les liens d'amitié sont brisés... En écoutant le cardinal, je me sentis offensée, je me levai, et je me dirigeai vers la porte.

— J'ai l'honneur d'observer à Votre Éminence, lui disje, que je suis à sa disposition pour remplir toutes les commissions qu'elle me voudra donner... mais je ne puis par amitié pour elle passer pour une folle et me donner un ridiçule... Quand elle voudra disposer de moi, je suis à ses erdres.

J'allais sortir, lorsqu'il vint à moi; et, me prenant par la main, il me ramena à mon fauteuil en jurant après moi et disant que l'empereur avait raison de dire que j'avais une tête de for...

- Il peut ajouter, monseigneur, que j'ai, avec cette

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Je demande pardon du cynisme de ces paroles ; elles sont textuelles,

tête de fer, un cœur de femme pour servir ceux que j'aime. Cela vaut mieux que ceux qui ont la tête moins dure et un cœur d'acier.

- Hum !... oh! je sais bien que vous aurez raison, mais peut-être cela est-il ici comme vous le dites. Je sais bien qu'on ne peut dire à Metternich que le pape et ce Consalvi me veulent du mai !... mais il faut le lui faire entendre.
- Je ne le puis sans mal parler du cardinal Consalvi, et je l'estime trop pour le faire...
- Ah çà, vous allez me dire que vous estimez aussi ce La Somaglia!... ce Spada!... ce Pacca!... Oh! le cardinal Pacca!...
- Mais, monseigneur, je ne sais rien contre lui; pourquoi parlerais-je?
  - \_\_ Mais JE SAIS, moi! et je vous dis de parler!
- Cela ne me suffit pas, monseigneur. Vetre Éminence est irritée et peu maîtresse d'elle-même... dans ce moment je ne l'éceuterai pas.

Le cardinal me regarda avec une telle expression, qu'un moment je crus qu'il me voulait battre... mais il se ravisa probablement... Il monta, ou plutôt il sauta par dessus les marches du sanctuaire, et disparut par la petite porte qui était à la gauche de l'autel et donnait sur l'escalier dérobé qui menait à son appartement.

Après son départ, je demeurai quelque temps encore pour l'attendre. Sa folie me faisait pitié, mais j'étais résolue à ne pas céder sur ce point... Il ne vint pas et n'envoya personne... Après avoir attendu pendant un quart d'heure, je fus rejoindre ma voiture et mes gens au parvis Notre-Dame, et retournai chez moi. Le même soir, je racontai cette histoire à mon oncle l'abbé de Comnène, dont la vertu et les lumières étaient pour moi le guide le plus sûm Il me loua de ma conduite, et me rassura, en me disant qu'à ma place il eût agi de cette manière... De ce moment, je fus tranquille; être approuvée de mon oncle, c'était pour moi

l'être de Dieu même... J'en parlai aussi à Albert, qui, de même que mon oncle, me donna raison... Ce fut alors que je ne craignis pas d'avoir erré, en me refusant en apparence à servir un ami, mais ne faisant, en effet, que seconder une vengeance mal combinée même, et mal conçue dans l'intérêt propre de celui qui accusait.

Le lendemain, le cardinal m'écrivit une lettre fort étrange, dans laquelle il me demandait presque pardon de la conversation de la veille, et me suppliait de l'oublier, et surtout de n'en parler à personne... il me disait aussi qu'il allait partir pour l'Italie, et qu'il comptait venir prendre congé de moi. Je lui répondis que je serais charmée de le voir... que je lui conseillais d'écrire à M. de Metternich et d'avoir confiance en lui... Quant à avoir parlé de la conversation de la veille, lui disais-je, je l'ai dite à mon frère et à mon oncle; tous deux me sont trop chers pour que je leur câche une de mes pensées, et surtout une de mes démarches dans une circonstance tenant à des motifs politiques.

## CHAPITRE XVI.

loies de Paris. — Conversation de l'empereur avec le maître de poste de Montélimart. — Têtes chaudes avignouaises. — Fonctionnaires publics. — Soldats fidèles. — Poste de Donzène. — Fureur de la populace d'Orgon. — L'empereur arrivé à Avignon. — Précautions. — Dévouement d'un officier. — Ordre. — Harangue. — Propositions d'assassinat ou d'empoisonnement. — Vincent, houcher d'Avignon, et l'un des assassins de la Glacière. — Récriminations. — L'héroîne, servante d'auberge. — La princesse Pauline. — M. de Montbreton. — Déguisement. — O Napoléon! qu'avez-vous fait? — L'empereur au milieu de 500 paysans. — Jacques Dumont. — Souvenir d'Egypte. — Deux cents messagers pour porter une lettre. — Départ pour Porto-Ferrajo.

Tandis que Louis XVIII s'acheminait, tout en boitant, vers le trône de Clovis, portant de belles guêtres, et de velours encore, ce qui eût été incommode au temps des Francs pour l'élever sur le pavois, d'autant qu'il était un peu lourd; Paris sablait ses rues, on faisait des couplets, des cocardes, des guirlandes, enfin, on faisait comme à la Fédération, comme à la fête de l'Être-Suprême, comme à la fête de la Raison... comme aux fêtes du Directoire, comme à celles du Consulat, comme à celles du couronnement, comme à celles des victoires de l'empire... C'était la même chose.... et si bien la même chose, que c'étaient d'une part et de l'autre les mêmes gens qui criaient!...

Enfin, tandis que Napoléon était au milieu de ses ennemis, il reçut de la France un petit billet fort étonnant : on le lui remit à Montélimart. Ensuite Napoléon fit la conversation avec l'aubergiste, lui demanda s'il était le mattre de la maison.

- Oui, sire.
- Combien comptez-vous d'ici à Avignon?
- Pour huit heures de chemin, si Votre Majesté est bien menée; mais les routes sont si mauvaises!

Napoléon marchait et refléchissait.... Huit heures ! ditil enfin... est maintenant il est ?...

- --... Sept heures moins vingt minutes, sire, répondit le général Bertrand... Votre Majesté doit repartir à dix heures.
- Que les chevaux soient attelés à neuf heures, dit Napoléon... Et, continuant à marcher, il parut calculer ce que sa route lui prendrait de temps... J'arriverai à six heures du matin, continua-t-il.... Hum!... ils ont toujours la tête chaude, ces Avignonais?...

Ces derniers mots semblaient faits du ton de l'interrogation au mattre de l'auberge. Il s'inclina, comme pour confirmer la parole de l'empereur....

— Eh bien! poursuivit Napoléon, il faudra prévenir les commissaires des puissances alliées.... On changera de chevaux hors de la ville.

Dans ce moment, plusieurs fonctionnaires publics de la commune de Montélimart demandèrent à voir l'empereur; il les fit entrer, et s'entretint avec eux pendant quelques momens avec une sérénité remarquable dans un pareil moment où l'on mettait en question sa mort ou sa vie autour de lui. Ces fonctionnaires, dont le noble caractère ne saurait trop se louer, et dont je suis fâchée de ne pas savoir les noms pour les consacrer ici, lui parlèrent de leurs regrets!... Il leur répondit par ces mots remplis de sagesse et de fermeté tout à la fois <sup>4</sup>:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Croirait-on que l'esprit de parti a cherché à noircir cette noble et touchante réponse !

- Messieurs, faites comme moi, résignez-vous !...

Il y avait des troupes dans la ville; au moment où il parut pour monter en voiture, les soldats, qu'on n'avait pu contenir, crièrent: Vive l'empereur!!... avec un enthousiasme qui recevait un caractère solennel de l'heure et du moment.

Deux postes plus loin, à Donzène, il fut accueilli par des cris de vengeance. Les habitans célébraient une fête pour l'arrivée du roi à Paris, et la vue de l'empereur échauffa les esprits.... quelques voix injurieuses s'élevèrent. Napoléon regarda ces femmes du peuple toujours si effrayantes lorsqu'elles se mettent en fureur; alors ce ne sont plus des femmes, ce sont des furies qui font frémir tout ce qui leur ressemble. Elles blasphémaient, elles injurialent l'homme qui avait rendu leur province florissante, au grand malheur de la Guienne... elles criaient, et lui envoyaient des invectives... C'était un hideux spectacle!

Arrivé à Orgon, il put se convaincre que ses craintes étaient fondées . A mesure qu'il s'éloignait de Paris, et qu'il avançait dans cette Provence baignée du sang innocent, depuis que les partis ont soufflé leur venin sur sa terre embaumée, Napoléon voyait des fronts soucieux et des mains armées de couteaux... Des mères lui redemandaient leurs enfans!.... des veuves leurs époux... Il y avait bien une poésie terrible dans ces cris poussés par la douleur... Mais fallait-il en accabler celui qui était aussi malheureux?... Il y avait du sauvage des bords de l'Orénoque dans les malédictions sur une tête proscrite et couronnée par la victoire!...

A Avignon, le péril qui grondait sourdement depuis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A Orgon, l'empereur courat vraiment risque de la vie; il ne dut son salut qu'à l'idée henreuse qu'il eut de passer comme une des personnes de la suite des commissaires... Il fut demenrer à l'Hôtel Royal de la poste. Il y a dans cette maison deux portes, et pendant que l'empereur parlait avec le maître de la maison, on se disposait à le faire sortir par l'une de ces portes.

Valence, éclata avec une furie qui donna de la crainte au commissaires des alliés. Napoléon fut toujours calme et re marquablement flegmatique, pendant que tout ce qui l'en tourait s'agitait avec une ardeur qui peut-être n'avait pas la seul pour objet. Déjà depuis quelques jours, depuis que l'arrivée de Napoléon était annoncée, la fermentation était terrible dans la ville, et la garde nationale n'était occupée qu'à modérer les esprits. Un dimanche, le 23 avril, des courriers, des voitures aux armes impériales arrivèrent deyant l'hôtel de la Poste..., cette maison, quiplus tard devait servir d'échafaud à un homme vertueux; le peuple s'emporta et commit quelques excès, qui ne furent réprimés que parce que les gens de la suite de l'empereur, qui, étaient dans cette voiture, mirent des cocardes blanches. La fermentation dura une partie du jour. Enfin, lasse d'attendre, la foule se sépara; car; en Provence comme à Paris, les bourgeois des bonnes villes sont comme du temps du cardinal de Retz... ils ne savent jamais se désheurer.

Le lundi 24 avril, le colonel Campbell, commissaire pour l'Angleterre, arriva à Avignon à quatre heures du matin. L'officier de garde à la porte par laquelle devait entrer Napoléon demanda avec un vif intérêt, au colonel Campbell, si l'escorte de l'empereur était suffisante pour faire une vive résistance en cas d'attaque.

— Graignez-vous vraiment quelque tentative? dit le colonel Campbell.

L'officier répondit par l'affirmative, et le colonel fut trèsinquiet... Un seul homme tué, et tout était perdu!... En conséquence, de l'avis de l'officier et de ce qu'il voyait, le colonel Campbell fit conduire les chevaux de poste à la porte de la ville opposée à celle par où l'empereur devait arriver, et envoya une estafette pour que le convoi se dirigeât de ce côté. Mais il ne put donner les ordres si secrètement que la ville l'ignorât, et une foule furieuse entoura la voiture impériale aussitôt qu'elle parut. L'officier, dont la conduite fut si honorable, et dont il m'est également pénible de ne pas savoir le nom, n'était pas au nouveau rendez-vous du relai à l'arrivée de Napoléon; il y court. La voiture était déjà cernée, et dans ce moment il est difficile d'expliquer la conduite des puissances alliées, c'est-à-dire de leurs représentans, le colonel Campbell excepté... Au moment où l'officier arrivait sur le lieu de la scène, un homme ivre, armé d'un mauvais sabre qu'il brandissait, et qui peut-être avait servi aux Cordeliers, et devait servir à l'assassinat de Brune, avait déjà sa mainsur la portière de la voiture de l'empereur... en poussant des clameurs effroyables. Au mouvement qu'il lui vit faire, un valet de pied de l'empereur, nommé François, et qui était sur le siége, ne put s'empêcher de tirer son sabre pour en frapper cet homme...

—Malheureux!!... s'écria l'officier, ne fais aucun mouvement!

Au même instant, l'empereur abaissa très-rapidement la glace de devant de sa voiture, et dit avec une voix forte et impérative :

- François, reste tranquille, je te l'ordonne.

Pendant ce temps, les chevaux étaient attelés, les postillons étaient en selle, et la voiture partit. Au moment où il se sentit en mouvement, l'empereur se pencha vers l'officier, et saluant de la main, il lui dit en souriant, et du ton le plus affectueux:

-Je vous remercie, monsieur!...

Le général Schouwaloff, qui était là pour la Russie, et qui avait des ordres positifs de l'empereur Alexandre, de défendre Napoléon, voulut descendre pour prêter main forte, ainsi que le général Koller, qui, ainsi que le colonel Campbell, se conduisit admirablement. Il en est deux autres dont je ne puis parler ainsi... je ne veux pas les nommer.

Bertrand était avec l'empéreur pendant cette heure de

terrible agonie qu'il passa au milieu de ces forcenés, qui plus tard montrèrent ce qu'ils savaient faire l

Bertrand fut très silencieux, m'a-t-on dit, et au fait c'était son rôle. On a raconté chez moi à cette époque qu'un des commissaires étrangers (c'était la Prusse) harangua le peuple, et lui dit pour le calmer:

Laissez-le, mes amis! laissez-le! il vaut mieux que le tyran vive pour être puni par son repentir et ses regrets qui lui donneront mille morts... Pendant ce discours, la voiture partait.

Napoléon avait prêté une grande attention à ce qui venait de se passer; le mauvais goût du commissaire étranger ne lui échappa pas, et, le regardant avec un sourire ironique:

— En vérité, général, vous parles admirablement le français!...

Les journaux de cette époque étaient affreux dans leur cynisme cruel envers cet homme que la France se donna pendant vingt ans! Les injures les plus grossières l'accompagnaient dans son malheur! des mensonges aussi impudens que peu vraisemblables même!... C'était pitié pour nous, et pour lui c'était un rayon de gloire de plus.

On a beaucoup parlé de plusieurs propositions faites au roi et à Monsieur, pour assassiner Napoléon, soit avec un poignard, soit avec le poison, et en même temps du refus constant du roi... Je veux bien y croire, ainsi qu'à l'innocence de M. de Talleyrand pour M. de Maubreuil... Ma crédulité sera aussi étendue qu'on le voudra, j'en ai le besoin... Toutéfois, je me rappelle que, sous Louis XIV, le marquis de Louville écrivait au duc de Beauvilliers et à M. de Torcy, tous deux les plus vertueux des hommes de l'époque, ainsi que lui-même:

« Faites courir après le bel Amirante de Castille, et faites-le tuer là où qu'il soit, et n'importe comment.

Le même Amirante dont j'ai parle dans mon roman historique;

Quelque chevaleresquement loyal et pieux que soit M. de Blacas, il ne l'est pas plus que M. de Louville. En censéquence, je suis dans mon droit en soupçonnant qu'un coup des plus importans dans son résultat était monté pour éclater à Orgon. Des émissaires furent envoyés dans cette dernière ville; l'empereur y était attendu, et le fameux Vincent, boucher de la ville, et l'un des massacreurs de la Glacière, était à la tête de deux cents misérables hurleurs qui criaient qu'ils voulaient le sang de l'empereur, du tyran!... du Corse!...

Napoléon fut prévenu, des Montélimart, du danger qu'il courrait à Orgon et à Fréjus. La vie lui était bien lourde à porter maintenant; mais la perdre par les mains d'une poignée de scélérats, ruisselantes encore du sang de quelques femmes et de quelques vieux prêtres!... il ne le voulut pas!... Le général Koller fut instruit par lui de ce qui devait avoir lieu... le colonel Campbell et les autres commissaires le furent également, et comme les autres, il jura que l'assassinat ne souillerait pas le récit des pages de leur journal de route... Leurs noms appartenaient à la postérité du moment où, à Fontainebleau, l'empereur Napoléon s'était remis en leurs meins!... et ils le savaient.

L'empereur antiva à Orgon dans une de ses voitures... et le premier... il était avec le général Koller... Mais comment échapper à des yeux qui le retrouvaient sur la plus petite pièce de monnaie!...

La maison de poste d'Orgon est comme presque toutes les maisons de poste en Provence, ayant une cour qu'on traverse pour sortir par une autre porte. La voiture de l'empereur était donc entre ces deux parties, tandis qu'un mannequin vêtu comme lui était suspendu à une corde et volait dans l'air aux cris de toute cette troupe altérée de sang; car elle en voulait, du sang!!! et c'était avec le sien que ces tigres voulaient se désaltérer. Le maître et la maîtresse de poste d'Orgon voulurent tenter de

soustraire les voyageurs, quels qu'ils fussent, au danger qu'ils couraient. En conséquence, ils firent fermer la ports donnant de ce côté de la ville, et pressèrent les postillons... On sait comment la porte fut brisée sous les coups de ce boucher, qui lui-même était excité par un gentilhomme, soi-disant des environs, et qui depuis la veille répandait de l'argent avec profusion parmi le peuple... Il y avait donc eu excitation parmi le peuple, déjà ami de l'agitation... les femmes surtout, s'enivraient de l'une à l'autre en s'excitant par leurs souvenirs douloureux...

- -J'ai perdu deux de mes fils à la Mojaïsk! criait l'une....
- J'ai perdu mon père et mon mari à Wagram !!! disait sa compagne...
- Et moi, s'écriait un homme ayant une jambe de bois... je suis mutilé ainsi depuis l'âge de vingt ans!!!...
- Et les droits réunis, criait un autre, n'est-ce pas une horreur! un pot de vin qui coûte six sous!!!... et tout cela pour fournir à ses boucheries qu'il appelait ses guerres!... A mort, le tyran!... à mort!!!...

Et ces cris prensient de minute en minute un caractère plus alarmant... Ce qui arriva quelques semaines plus tard à Avignon a fait comprendre les horreurs qui pouvaient se commettre à Orgon!!!...

Quel fut le sauveur de Napoléon? on l'ignore : lui aussi n'avait pas une idée bien précise, à cette époque même, de la manière dont il fut sauvé... Ce qui paraît certain, c'est que le déguisement qu'il prit le sauva plus que tout le reste... Il est pénible de le dire, mais c'est un fait... Napoléon a mis une redingote du général Koller!!!...

On a beaucoup parlé dans le temps d'une femme, servante d'auberge, qu'on avait blessée tandis qu'elle défendait son pauvre asile et son mari malade, que des gendarmes voulaient emmener... Cette femme avait, dit-on, juré de porter le premier coup sur Napoléon... et puis quand elle le vit devant elle, déchu de sa puissance, malheureux, au

moment d'avoir le cœur ouvert par le couteau d'un bandit, elle fut subjugée, conquise par cette sublime infortune et ce long regard si puissant qui s'appuya sur le sien, et fut demander à son âme tout ce que la femme a de noble et de généreux.

— Ah! s'écria-t-elle, ils ne vous toucheront pas!...

Et pendant ce temps on frappait à la porte... on cherchait à l'enfoncer... La jeune femme regardait Napoléon d'un œil égaré, elle l'aurait frappé s'il se fût présenté à elle avec la couronne sur sa tête, le sceptre à la main, le manteau impérial sur les épaules, et monté sur un cheval aux caparaçons d'or '... Mais le voir là... devant elle, grand de sa seule grandeur... révélant ainsi ce qu'il était, comme le Seigneur le fit à Emmaüs!... cette femme fut soumise et conquise... — Je vous sauverai, lui dit-elle.

Elle prit une hache, et ouvrant la porte :

— Arrière! s'écria-t-elle, et faites place. Ce sont les commissaires des alliés qui vont embarquer le tyran!!!...

Alors le siot populaire s'ouvrit en mugissant devant les deux hommes qu'il eût engloutis (l'un du moins) s'il l'eût connu!... Napoléon se jeta dans sa voiture, le marchepied se releva, les postillons partirent, et lui, il lança peur adieu à sa libératrice un de ces regards qu'il tirait de son âme, et qui brillaient du seu sacré!... un de ces regards qu'on n'oubliait plus quand on l'avait reçu!...

Une consolation cependant était venue à Napoléon au moment où l'un des calices les plus amers lui fut présenté à Orgon et à Fréjus. Sa sœur, la princesse Pauline, après avoir passé l'hiver à Nice et à Hyères, avait loué une petite maison de campagne, et elle y attendait les événemens avec une inquiétude qu'on peut imaginer.

Tout à coup elle apprend que son frère arrive, mais que

<sup>1</sup> C'est ainsi qu'il est représenté dans toutes les provinces, et qu'il est dans chaque chaumière, même dans les montagnes les plus sauvages.

sa vie est menacée. Elle connaissait l'esprit du pays, elle entendait gronder l'orage, et, lorsqu'elle apprit que l'empereur n'était plus qu'à quelques lieues, elle trembla !..... Des cris forcenés se faisaient entendre jusque sous les fenêtres de la petite maison qu'occupait la princesse, et dans laquelle alors elle était seule avec madame la marquise de Saluces ; l'une de ses dames, et M. le comte de Montbreten, son premier écuyer, qui était demeuré auprès d'elle par courtoisie, parce qu'elle était malheureuse et qu'il est le meilleur et le plus parfait des hommes...

A deux heures après midi, le 26 avril, un courrier vint annoncer que l'empereur arrivait. En l'apprenant, la princesse voulut se lever, mais elle fut trop faible, elle ne put que pleurer, et retomba sur ses oreillers en poussant des gémissemens. M. de Montbreton la laissa aux soins de madame de Saluces, et se rendit pour recevoir l'empereur, dont on entendât la voiture. Il était à peine dans le vestibule, que la voiture arriva, et un homme inconnu à M. de Montbreton descendit précipitamment en s'écriant:

- Où est la princesse!

C'était l'empereur !... mais tellement déguisé, qu'il était impossible de le reconnaître !.... Il reconnut à l'instant M. de Montbreton, et lui dit:

- Vous voyez!... ces misérables voulaient m'égorger!... Je ne leur ai échappé qu'à la faveur de ce déguisement.
- Votre Majesté a fort bien fait, répondit M. de Monbreton <sup>2</sup>.

Ils entraient dans ce moment dans la chambre où la princesse était vraiment malade, et malade cette fois à in-

<sup>&#</sup>x27;Autour d'un roman historique remarquable intitulé: le Patricien de Venise.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. le comte de Montbreton a toujours en la conduite la plus honorable et la plus pure pendant toutes nos secousses politiques. Il fut là ce qu'il est partout, le meilleur, le plus excellent des hommes et des amis,

quiéter Gorvisart!... Mais, en apercevant son frère bienaimé, elle oublia tout ce qu'elle souffrait, et, lui tendant les bras, elle fondit en larmes en lui donnant les noms les plus tendres... Tout à coup elle s'arrête, parcourt rapidement toute la personne de son frère, et reconnaît à l'instant l'uniforme autrichien!!... A l'instant même, elle devint pâle et tremblante!...

- Quel est cet habit? demanda-t-elle à l'emperéur en étendant vers lui sa jolie petite main et plissant son joli petit front... Quel est cet uniforme?
- Paulette, répondit Napoléon, voudrais-tu que je fusse mort?...

La princesse le regardait avec des yeux où se peignaient à la fois son anxiété de sœur et toute sa dignité de femme; offensée et blessée par une main chérie...

— Je ne puis vous embrasser avec cet habit, continua la belle et charmante femme... O Napoléon, qu'avez-vous fait?...

L'empereur n'insista pas; il s'éloigna aussitôt, fut dans la chambre qui lui avait été préparée, pour changer de vêtemens; il jeta l'habit autrichien, s'habilla avec celui des guides de la vieille garde, puis rentra dans la chambre de sa sœur, qui accourut, lui tendit les bras, et l'embrassa avec une tendresse qui provoqua les larmes de ceux qui étaient présens... Napoléon lui-même était fort ému!...

Toutesois, ses émotions étaient de courte durée...,. Et,, comme s'il eût été honteux d'avoir laissé voir l'intérieur de son âme, il s'approcha de la fenêtre du salon dans lequel ils étaient alors, et regarda dans la petite cour au dessous. Elle était en ce moment remplie d'une soule de peuple venu des environs, qui, pour la plupart, avaient la tête exaspérée comme ceux d'Orgon, de Fréjus et d'Avignon; ces derniers avaient déjà le surnom d'assassins, et la Glacière n'avaît pas encore rejeté ses victimes!... Le Rhône acceptait encore des cadavres!... et jusqu'à ce jour, ses vagues

n'avaient pas obstinément encore refusé d'admettre le corps de l'innocent massacré.

Dans ce moment, le mistral qui, depuis la veille surtout, soufflait avec une terrible violence, se calma tout à coup!...
Napoléon profita de cette bonasse momentanée, et descendit dans cette cour fort petite et dans laquelle il se trouvait cependant au milieu de quatre ou cinq cents personnes...
Il avait son chapeau à trois cornes, son habit de la garde impériale et la même tenue dans laquelle ses soldats l'avaient toujours vu, et dans laquelle Napoléon est et sera toujours pour eux un type de cette perfection avec laquelle il faut aimer notre seigneur et notre mattre...

Lorsqu'il arriva au milieu de ces paysans, les commissaires craignirent et lui dirent qu'il serait le mattre de faire ce qu'il voudrait à Porto-Ferrajo: — Mais jusque-là, sire, dit respectueusement le général Koller, nous répondons de Votre Majesté...

- Et à qui, bon Dieu! dit l'empereur en levant les épaules...
- Au monde entier, sire, répondit en s'inclinant le général Koller.

Malgré ces représentations, Napoléon voulut s'aventurer au milieu de cette foule; bientôt elle devint plus épaisse autour de lui!... On n'entendait plus que confusément!... Vivement alarmés, les généraux-commissaires désiraient que l'empereur voulût rentrer; mais cette sorte de péril lui plaisait.

Il se promenait donc au milieu de cette foule, lorsque tout à coup il avise dans un coin de cette petite cour un homme de cinquante ans à peu près, ayant une belle figure et une balafre qui lui coupait le nez en deux, et un ruban

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dans mon Histoire de la Restauration que je vais publier immédiatement après ceci, avec le Coadjuteur, il y aura une foule de détails sur ces premières époques de la restauration.

rouge à sa boutonnière. L'empereur voit que cet homme le regarde, et, le fixant à son tour, il semble demander un nom à ses souvenirs; tout à coup il sourit, s'approche de cet homme:

- N'es-tu pas Jacques Dumont? lui dit-il.

L'homme le regarda et ne put d'abord répondre; mais enfin il articula bien bas: — Oui, monseigneur!... Oui, mon général!... Oui, oui, sire!

- Tu es venu en Égypte avec moi?...
- Oui... oh! oni, sire!

Et le vieux soldat devenait du plus beau pourpre, se redressait, et mettait la main à son front, comme pour faire le salut militaire!...

- Tu fus blessé... Mais il y a long-temps, bien long-temps, à ce qu'il me semble!...
- A la bataille de la Trébia, sire, avec le brave général Suchet... Mais je sus blessé... à telle enseigne, que c'est à la jambe, mon bon sire, et que je n'ai pas pu servir plus long-temps. Eh bien! à présent que le tambour bat aux champs, il me semble que je suis un déserteur de ne pas m'y trouver... A telle enseigne, sire, que si Votre Majesté le voulait, j'irais encore la servir là ou ça lui plairait...

Et le vieux brave homme pleurait en disant... Mon nom!... mon nom, au bout de quinze ans.

Et il s'en allait, répétant à tous les paysans qui étaient là, avec quelle houté l'empereur l'avait reconnu, lui avait donné une croix... et sa tête était tout en délire... Pendant ce temps, Napoléon parlait aux autres personnes, et s'informait de la distance de Saint-Tropez à Saint-Cannat... à Lambesc... Tout à coup, ses yeux brillèrent de ce feu du génie qui s'allume à celui d'une pensée vive et profonde... On voyait que cette pensée circulait avec vitesse dans ses veines.

— C'est le maréchal Masséna qui commande à Toulon, je crois? dit l'empereur... Je serais bienheureux de le voir

et de lui serrer la main avant de m'éloigner, peut-être pour toujours !...

- Voulez-vous faire porter une lettre au maréchal, sire!...
- Oh! j'irai! j'irai, moi!... s'écrièrent deux cents voix dans le délire de l'enthousiasme... C'est moi! s'écriait une femme!.... c'est moi; l'empereur a connu men mari, que c'est lui qui lui a donné son cheval pour mieux courir avec, après ces Autrichiens, en Italie!...

Dans ce moment, le général Koller s'approcha de M. de Montbreton.

Comment faire rentrer Sa Majesté? dit le général.... Je ne voudrais pas lui dire une chose désagréable, et pourtant l...

M. le comte de Montbreton comprit le général Koller... Il ne lui répondit que par une inclinaison de tête, et dix minutes après, la princesse Borghèse appelait son frère auprès d'elle.... Napoléon, rendu au sentiment de sa position par tette simple parole! Sire, la princesse pourra vous parler sans témoins!... Napoléon s'empressa d'obém!.... Oh! mon Dien! mon Dien!... que cet homme a du souffrir, et qu'il a souffert en effet!...

Napoleon demeura, comme je vous l'ai dit, une journée et demie à peu près avec sa sœur, et puis il prit sa route pour aller à Porto-Ferrajo régner sur des champs ou, comme un triste emblème de sa nouvelle destinée, le fer remplaçait et les fruits et les fleurs!!...

ing to the composition of the co

## CHAPITRE XVII.

Anglomanie. — Le traît de plume. — Fête que le prince de Schwartzenberg donne à Saiat-Cloud. — La Comédie-Française. — La Pelonsise. — Allusions tirées d'OEdipe. — MM. de Manhreuil et de Telleyrand, et vel des diamans de la reine de Westphalie. — Dignité de caractère d'une femme. — Les glaces du duc de Berry. — O Richard, 6 mon roi... — L'ecclésiastique. — L'aumône impériale. — Embarquement. — Prétendue conspiration. — Le nouvel ange exterminateur. — Les Francs-Juges. — Victimes. — Je fais ma cour. — Présentationi — Audience que n'esconde Louis VIII. — Curiosité de M. de Revigo, — Affaire de la Bible de Liphonne. — Billet inconvenant du marquis de Palmella. — Lord Wellington. — La bête curieuse. — La redingote et les souliers poudreux. — Fêtes à Vienne. — Napolicos.

Tandis que l'exilé marchait vers sa prison, le nouveau roi de France faisait son entrée dans Paris!... Il nous arrivait de Londres avec un habit anglais, un chapeau anglais, avec une cocarde blanche anglaise que le prince régent avait attachée lui-même, une cocarde blanche, ce qu'on avait mis dans tous les journaux afin qu'on ne l'ignorât. Et pour que la métamorphose fût entière, le nouveau roi ne pouvait pas marcher, avait la goutte, portait des bottes de volours.... était poudré.... et se réveillait exactement à la porte de 89. Il est vrai qu'il entendait bien parler de révolutions, mais c'était un bruit confus.... On y prêtait l'oreille un moment, et puis on se rendormait au bruit de Vive Henri IV! Charmante Gabrielle!...

La Charte était accordée, octroyée, et nous devions en être contens. Au fait, c'était fort beau, et si on l'eût maintenue, nous ne pouvions nous plaindre. En voyant la

Charte, Napoléon dit, en frappant du poing sur son genou : Voilà un trait de plume qui fait en un moment ce que j'ai cherché à faire pendant vingt ans!...

Le prince de Schawartzenberg donna une fort belle fête au palais de Saint-Cloud qu'il habitait. Mon deuil, qui durait encore, fut un prétexte qui m'en fit exempter; ce fut celui que je donnai dans ma réponse. Cette fête fut admirable. L'empereur de Russie, les grands-ducs Michel et Nicolas, le roi de Prusse, les princes de Prusse, le duc de Berry, une foule immense et élégante enfin remplissait les salons et la belle galerie. La duchesse de Sagan, que nous avions déjà vue à Paris en 1800, belle et radieuse, si ce n'est qu'elle était un peu impertinente, ce qui va mal à une femme d'abord, ensuite à une jolie femme, et puis à une grande dame qui ne l'est que par la fortune, et dont la noblesse ne remonte qu'à son grand-père..... Toujours est-il qu'elle et sa beauté déjà mûre, bien qu'elle mangeât des cœurs et qu'elle eût déjà quatorze ans de date, faisait tou-jours du bruit parce qu'elle était grande, blanche, qu'elle avait de beaux diamans et qu'elle portait la tête haute..... C'est immense ce que cela peut faire chez nous.... Je me place cependant hors de la question; ces façons là me trouvent aussi récalcitrante que possible...

La Comédie-Française avait été requise pour cette fête. Mademoiselle Mars joua le legs comme elle joue tout ce qu'elle joue, c'était une perfection... on donna aussi la Suite d'un bal masqué, jolie et spirituelle comédie de madame de Bawr, autrefois madame de Saint-Simon, femme de M. de Saint-Simon, celui qui s'amusait à jouer au bon Dieu!... le saint-simonien enfin. Sa femme fait au reste des comédies beaucoup mieux qu'il ne fait des religions... Le théâtre temporaire sut élevé dans la galerie peinte par Mignard... l'ensemble sut parsait. L'empereur de Russie me dit le lendemain qu'il n'avait pas l'idée d'une comédie jouée dans cette persection...

Ce fut cette année que l'empereur de Russie mit à la node une danse qui certes avait besoin de son patronage pour être acceptée. Mais il la dansait, et ce fut assez pour que tout le monde la trouvât bien. C'était la Polonaise... Cela consiste à donner le bras et à se promener en long et m large, c'est là le cas de le dire, avec son cavalier, et puis de cause. C'est une danse faite exprès pour ceux qui a'ont que le bal pour ressource de cœur!... Au reste, on dansa des contredanses, des polonaises, des walses, et tout cela fort animé; ce bal fut charmant. Un léger incident a suffi pour donner un peu de tristesse à une partie de la salle. Le feu prit à une guirlande de fleurs en papier qui décorait la galerie... aussitôt il vint la terrible pensée du malheur arrivé au même prince de Schwartzenberg lors du mariage de Marie-Louise, et la superstition, même un sentiment de souvenir bien excusable, jeta un voile noir sur la portion de la fête où cela fut connu.

— Ces gens-là ne savent ce qu'il font, me dit l'empereur de Russie en les voyant mornes et craintifs... s'ils avaient peur, ils devaient s'aller coucher et nous laisser tranquilles...

Et tout en parlant comme cela, il figurait ou ne figurait pas, et était fort occupé d'une grande et belle personne à peau blanche, à l'œil bleu, et qui au fait était encore bien jolie; mais qui ne valait pas les quatre pieds d'une mouche... Le souper fut servi dans une pièce attenant à l'Orangerie... il y avait une profusion de fleurs qui m'a surtout charmée, moi qui vivrais au milieu d'un bouquet de fleurs!... Le bal a duré jusqu'au jour, et la fête a été fort bien ordonnée... Le prince a dû être content si nul souvenir n'est venu le troubler!...

Le lendemain, il y eut au grand Opéra une représentation très-remarquable, ce fut *OE dipe*, auquel assista S. M. et madame la duchesse d'Angoulême; la salle elle-même était un spectaçle extraordinaire; les femmes n'avaient pas de diamans: teutes étaient en blanc... Des panaches de plumes, des branches de lis, des tousses et des guirlands de lilas blanc, voilà qu'elles étaient les seules parures... Tous les bouquets de madame Bernard étaient blancs, la salle était ravissante ainsi garnie de fleurs et de fammes... il y avait une élégance dont je ne pouvais d'abord me rendre compte, et qu'ensuite, je m'expliquai par cette couleur suave et ce parsum de la jeune année qui, en ce moment, pénétrait partout...

OE dipe était l'opéra qu'il était simple de choisir; aussi n'y a-t-on pas manqué, et les vers qui présentaient de l'ap-

plication n'ont par failli en leur lieu.

Elle m'a prodigné son amour et ses soins!

Antigone me reste! Antigone est ma fille!

Dans l'entr'acte l'orchestre joua Vive Henri IV!... c'était pour en mourir!... Après l'air de rigueur joué dans l'entracte, je jugeai que j'en étais quitte; pas du tout, voilà que mademoiselle Bigotini, mademoiselle Clotilde et puis une autre s'en viennent nous danser un pas sur l'air de Vive Henri!...

Tontefois cette représentation fut plus utile qu'on ne oroit. Le bruit copraît déja que Madame n'irait jamais at spectacle, et cette sorte de rupture annoncée avec le monde avait fait grand mal... Madame la duchesse d'Angoulème fut gracieuse, quoique mélancolique, ce jour-la, et cette mélancolie imposée à l'être qui sacrifie, sur l'autel du Dien vivant, tout ressentiment, toute pensée pénible, tout souvenir d'offense, est une impression au moins permise à celle qui pleura pendant vingt ans sur ceux qu'elle perdit d'une mort plus affreuse que la mort...

Une aventure bien étonnante et sur laquelle M. de Talleyrand pout soul donner des détails, c'est cotte affaire de Maubreuil et du vol des diamans de la reine de Westphalie... La reine s'en allait paisiblement chez elle en Allemagne lorsqu'elle fut entourée, arrêtéa, dévalisée enfin par des hommes qui étaient des sous-officiers, des officiers, et conduits par un homme dent la princesse Catherine ellemême avait gardé le souvenir... Cet homme lui montra un ordre signé de Louis XVIII, et se mit à opérer avec une agilité et une méthode qui prouvaient, disait la princesse, que ce n'était pas la première fois qu'il faisait semblable hesogne...

M. de Maubreuil ou de Monbreuil est un intrigent, d'après ce que j'ai entendu raconter depuis deux jours; car avant cette aventure cet homme était inconnu, et depuis, selon notre coutume, nous ne parlions que de lui... Cet homme, porteur, comme je l'ai dit, d'un ordre signé de Louis XVIII, arrêta la reine de Westphalie le 2x avril à sept heures du matin entre Sens et Weimans... il prit cent mille francs en or et ses diamans, estimés cinq millions à peu près. Il avait vingt personnes avec lui; il avait pour complice ostensible un autre gougat appelé Desies... il fut aussi décrété d'accusation. M. de Talleyrand, comme on le sait, fut violemment compromis dans cette affaire. Les soufflets qu'il reçut de Maubreuil ont seulemeut prouvé que ce Maubreuil avait de l'effronterie et du courage à la manière de Robert chef de brigands.

Quelle qu'ait été l'origine de cette affaire, il n'en fallast pas parler... c'était profondément impolitique, l'événement justifia depuis on que je disais alors... M. de Talleyrand n'est pas net de cette affaire... Au surplus, jusqu'au moment où les faits surgirent clairs et positifs, il faut se taire. Gela me rappelle un lazzi assez relatif à l'époque; Brunet le fit pour le Souper de Henri IV... Il dit au rei : Sire, vous allez rentrer dans une ville où it y a eu bien du boutevari. Les ms ont dit ci, les autres ont dit ça. Il y en a même qui ont dit sa et ça... mais faut tout oublier...

Je parlais des journaux de cette époque! Un de leurs cachets le plus honteux, c'est cette affection spontanée pour l'arrivant et l'indifférence aussi marquée pour celui qui s'en va! et même l'insolence... Jamais ils n'appellent Marie-Louise que S. A. I. l'archiduchesse... Ah! si cette femme, qui ne sut être ni mère ni épouse, avait soutenu ses propres droits à elle-même comme la reine de Westphalie!...

— Suis-je donc une fille perdue et sans honneur!... Eh quoi! depuis six ans que j'habite la même chambre que cet homme que voilà, et que j'appelais toujours mon mari, j'ai donc été sa maîtresse, l'esclave, la concubine de cet homme!... Non, je suis sa femme, vous dis-je, et pour le prouver à l'Europe, au monde entier, je lui donne mon bras pour soutien, et je ne veux pas qu'il puisse croire luimême qu'il est abandonné par moi.

Voilà comment parla cette héroïne, cette femme que la postérité placera à côté des femmes illustres de l'antiquité. Je suis fière de l'avoir devinée, moi; et lorsque, au Raincy, j'eus l'honneur de la recevoir en 1808, elle me parut ce qu'elle est en effet, la plus noble et la plus excellente des femmes...

Le duc de Berry était, en 1814, l'homme le plus remarquable pour la multitude; il avait un visage ouvert et sanguin où la franchise paraissait positive... on citait de lui des traits que le peuple aimait à entendre raconter, si ce n'était la bonne compagnie, et puis il en avait aussi qui rappelaient Henri IV..-

Il avait l'habitude de prendre dus les jours deux glaces avant de se coucher. Un jour, ou plutôt une nuit, il rentra plus tard qu'à l'ordinaire; il était cinq heures, le jour commençait à poindre. Le valet de pied chargé de la garde des glaces, voyant que le prince ne rentre pas, regarde la sabotière ou la glace devient sorbet, et ou bientôt elle deviendra elle-même du lait sucré, et il se décide, pour ne rien perdre, à les avaler toutes deux... A peine a-t-il fini,

que le prince reutre et demande ses glaces. Le malheureux s'était caché, parce qu'à cette époque le duc de Berry faisait frémir par l'excès de ses violences. Le pauvre valet de pied, craignant d'être assommé, se réfugia dans les combles, et de là il redouta un peu moins son terrible mattre. Cependant, après avoir crié et demandé ses glaces, le duc s'apaisa; mais, pour pardonner au coupable et savoir s'il méritait un pardon, il voulut le voir. Le pauvre diable vint en tremblant.

— Eh bien! lui dit le duc, approche donc!... Pourquoi as-tu mangé mes glaces, coquin?... Écoute, une autre sois tu auras seulement soin de m'en laisser une... Je trouve qu'il y a dans ce trait de la bonté naïve de Henri IV...

Un autre fois il passait une revue... Un grenadier cria très-haut : Vive l'empereur!

Le prince s'approcha de lui et lui dit: Pourquoi donc aimais-tu autant un homme qui ne vous payait pas et vous menait, sans acquitter votre solde, d'un bout de l'Europe à l'autre? Le grenadier leva les yeux et regarda le duc avec un air sombre, reporta les yeux sur son fusil, et puis il dit:

— Qu'est-ce que cela vous fait ? si nous voulions lui faire crédit nous...

Ici, c'est le grenadier qui a le beau rôle... et pourtant Louvel savait bien ou il frappait, car il coupait la branchemère...

Je retrouve quelquesois des notes qui m'ont échappé dans mes porteseuilles. Voici un souvenir qui concerne l'empereur, pour son voyage en France en allant à l'île d'Elbe.

Un peu avant Lyon, à La Tour, l'empereur soupa seul (il ne soupait pas avec les commissaires alliés); mais il eut bientôt terminé son repas, et, comme la nuit était belle, il sortit et marcha sur la route. Un ecclésiastique respectable, que mon oncle l'abbé de Comnène conaisssait beaucoup, se trouvait en même temps sur la route, mais dans

le but de rencontrer l'empereur et de lui parler... Napoléon chantait à demi-voix 1, et l'air que reconnut le prêta fut, O Richard! ô mon roi!... Il chanta quelque temps, mais donnant seulement de ces notes isolées qui ne sont pas même du chant... ensuite il s'arrêta, s'appuya contre un arbre et regarda le ciel... La nuit était admirable, c'étail une de ces nuits dont l'influence printanière est déjà bies agissante sur nos organes et surtout ceux de l'âme!,.. Oh! qui peut dire quelles étaient les pensées qui traversaient cette intelligence sublime !... Il s'arrêta quelque temps pour considérer une étoile... puis il reprit sa marche silencieuse, et ne fit entendre que quelques soupirs profonds et déchirans dans leur expression.... Le prêtre se trouva alors visà-vis lui; il avait fait un détour pour y arriver. En apercevant un homme aussi près de lui, Napoléon tressaillit; il mit sa main dans son sein et l'y tint constamment fixée...

Qui êtes-vous? demanda-t-il au prêtre.

.....Je suis ecclésiastique, sire, et curé de cette commune.

- Ah I... depuis longtemps?

- Depuis la formation... depuis que Votre Majesté & rendu le culte à la France... (Et le digne prêtre s'inclint devant l'empereur!... Tous n'étaient pas ingrats!...)

-Napoléon marcha quelque temps en silence. Ge village a-t-il été fort maltraité?...

-Beaucoup, sire... ses charges étaient trop fortes...

L'empereur continua sa promenade, puis tout à coup il regarda le ciel avec une extrême attention... - Quelle est cette étoile? dit-il en regardant le Chariot, et expliquant les cinq parties qui la composent.

Le curé ne savait pas l'astronomie, il répondit négativement...

- Autrefois, dit Nupoléon en parlant lentement, et en

A Il avait la voix très fausse comme on seit.

paraissant répondre à sa pensée... autrefois, je savais le nom de toutes ces planètes... même de la mienne !... et maintenant!

Il se tut, et marcha quelques momens en silence; puis reprenant...

— Oui, maintenant j'oublie tout s... même les choses les plus simples !...

Ils s'approchaient alors de la maison; l'empereur prit quelques napoléons d'or dans sa poche, et les donnant au curé:

- Je ne puis pas faire plus, monsieur le curé, lui dit-il...
  mais les humbles sont grands devant Dieu... priez-le pour
  moi, et mon aumône fructifiera.
  - Ah! sire!...

Il y avait probablemement dans cette seule parole une expression très-prononcée, car l'empereur tressaillit en l'entendant prononcer, et il répondit:

— Oui... peut-être avez-vous raison!... peut-être ai-je trop voulu la guerre!... Mais c'est une question trop sérieuse, dit-il en souriant, pour être discutée sur un grand chemin!... Adieu encore une fois, monsieur le curé, priez pour moi.

Cette conversation qui fut connue, le fut mal. On fit dire à Napoléon ce qu'il n'a pas dit, et on le fit taire quand il avait de bonnes choses à dire... J'ai déjà fait la remarque que Lyon était au moment de se soulever pour lui. On fut obligé de l'y faire passer de nuit... Il est positif qu'il craignit long-temps pour sa vie... ce ne fut qu'à la vue de la Méditerranée, que son esprit souffrant reprit son active élasticité. Il sourit aux champs bleuâtres de la mer, et salua peut-être avec vérité l'asile où il allait être enfin au moins tranquille. Les commissaires russes, anglais et prussiens le quittèrent à Saint-Euphean, où il s'embarqua pour

Porto-Ferrajo... Le général Koller fut le seul qui l'accompagna jusqu'à l'île d'Elbe .

La faute de la restauration et de la sainte-alliance fut de se croire en sûreté aussitôt que Napoléon fut relégué dans son île. Ils oublièrent tous que le parti de l'empire était encore dans toute sa fraîcheur de pouvoir; que les apostats qui l'avaient abandonné, comme M. de Massa et une foule d'autres, n'étaient nullement importans, et que d'ailleurs, si l'on voulait leur promettre une récompense, ils seraient au parti payant, avec le prétexte du pays... Le parti impérialiste donc était extrêmement fort... Il était fort doublement, parce qu'il s'étendait comme un réseau caché, dont chaque maille représente un homme actif qui paralyse ceux que couvre le réseau... Les hommes à la tête de ce parti étaient fort en péril habituellement, ils coururent même des dangers, et le duc de Bassano, avec plusieurs autres, furent dénoncés comme ayant une conspiration prête à éclater. Toutesois, les preuves n'étaient pas là, mais les hommes et leur dévouement. Dans cette extrémité. il se présenta un moyen infernal de se défaire de toute la secte impérialiste. Un nom fameux dans la Vendée fit venir à Paris une troupe de misérables, comme on en fit venir en 1792 pour le massacre des prisons... Les maisons de ces messieurs furent désignées... M. de Bassano, instruit de ces horreurs, ne vit d'autre moyen pour les éviter que de les dévoiler au grand jour, et de se placer immédiatement sous la protection de la Chambre. La chose fut faite très-adroitement, et le lendemain, veille du jour où les malheureux auraient été livrés au couteau des chouans, depuis longtemps sans ouvrage, la Chambre fut instruite de cette manœuvre infernale... dès-lors ils ne craignirent plus rien...

Il est vrai qu'à leur tour ils devaient aussi craindre pour eux... Il y avait alors dans le parti des impérialistes plusieurs

<sup>4</sup> Et je crois aussi le colonel Campbell.

têtes bouillantes qui ne respiraient que vengeance et qui la voulaient. Leur esprit aventureux et nourri dans les camps n'avait pas dépouillé cette écorce de rudesse qui rappelait le moyen-âge... Ils voulaient la justice, et comme on ne la leur rendait pas, ils trouvèrent simple de rappeler les francs-juges... Ce que je dis là, je ne le dis qu'avec une certitude de ce que j'avance ... Qu'on se rappelle la disparition de quelques personnes importantes ?!... Eh bien! leur mort ne fut que l'exécution d'un arrêt!... Peut-être si la chambre des pairs n'avait pas condamné le maréchal Ney, aurait-il été cité à la barçe de ce nouveau tribunal d'invisibles, qui punissait sans récompenser...

Le général Q.....l fut long-temps fidèle, et un jour on crut le voir faiblir!... Soit qu'il eût réellement des craintes..., soit qu'il ait lui-même attenté à sa vie, on le trouva dans les eaux de Saint-Cloud, et il passa pour constant qu'il s'était noyé; mais dans un cercle plus intime, il circulait sourdement que le malheureux n'avait eu que le temps d'une prière!... Il est impossible de se garantir d'un frisson de mort, en pensant à cette justice levant sa balance dans l'ombre, frappant le coupable avant qu'il n'invoque une justice qu'on appelle justice du monde, lois sociales!... et cette justice et ces lois condamnent cette autre justice qui fait le bien, protége l'homme sans appui...

La mort de M. de M......e, qui fut long-temps sans aucune cause que celle d'une branche qui lui aurait frappé le front, ne serait-elle pas de nature à être classée dans une de ces expéditions sombres et mystérieusement sanglantes dont je viens de parler? Je ne fais que soumettre mon doute... Le général Q.....l était de force à se défendre,

<sup>1</sup> Je commence par déclarer que je ne sais rien de positif, c'est-à-dire que jamais je ne sus ce qu'on devait faire. Mais après j'entendais des mots qui me faisaient trembler.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le général Q....l, M. de M....e.

et cependant il mourait... Il y a un voile funèbre sur cette

époque.

L'île d'Elbe était alors le but de tous les regards, le point de mire de tous les buts. L'empereur, abattu par l'infortune, par sa possibilité de secouer son joug, serait moins despotique, moins exigeant avec hauteur, et plus avare enfin du sang français, et jaloux de faire rentrer dans les vraies limites ce que 92 lui a donné. Voilà ce que se disaient bien des gens, dont le regard d'abord fixé sur Louis XVIII, séduits par la Charte, ne virent plus en Louis qu'une grande grâce, beaucoup de manières, une faconde remarquable, mais de la ruse, pas de fond, et ressemblant assez à une belle toile peinte, derrière laquelle il n'y a rien.

Cependant Louis XVIII fit des actions qui durent nous faire une impression favorable, à nous qui savons faire usage des plus légères comme des plus sérieuses choses pour juger les gens. Il eut à mon égard une conduite dont je ne puis assez me louer. Les années 1814 et 1815 appartiennent à Louis XVIII comme à Bonaparte, et je dois tout dire.

Le jour où les femmes recurent l'avis d'aller aux Tuileries, après avoir pris conseil de mon oncle et de mon Albert, je me déterminai à aller faire ce qu'on appelait ma
cour. Mais il y eut un embarras... On peut se rappeler le
luxe de la cour impériale; j'avais mon écrin encore à cette
époque, mais je n'en fis pas usage. J'avais une guirlande de
diamans, je ne la mis pas, non plus qu'aucune de mes rivières, ni même mes girandoles... Je mis une parure d'émeraudes, entourées de petits diamans; elle était ce qu'on
appelait une parure du matin, et elle parut même encore
trop brillante... Quant à nos robes, il ne fallut pas songer
à en mettre une; mes manteaux, brodés en plein, pesaient
à eux seuls un poids d'argent ou d'or immense... Je fis faire
exprès un manteau de satin blanc recouvert de crêpe blanc

es... Telle fut la toilette de cour que je fis pour ma préntation à Louis XVIII. La simplicité la plus grande était rdonnée.

C'était à madame la duchesse d'Angoulême que je fus préentée le premier jour. Elle reçut toutes les femmes debout, yant auprès d'elle madame la duchesse de Seran, qui ne onnaissait pas une de nous et qui était forcée de demander es trois quarts des noms... Madame la dauphine inclinait a tête, et l'on passait après avoir fait sa révérence à la prinesse... J'étais entre madame Juste de Noailles et madame a duchesse d'Hamilton, qui venait aussi avec nous comme luchesse d'Aubigné, Française par le duché d'Aubigné. l'étais émue, car sans cela je lui aurais parlé de sa sœur, que l'avais beaucoup connue comme lady Georgia, et qui est maintenant duchesse de Bedfort; mais j'étais vivement émue de voir à la place de cette bonne Joséphine une personne qui, toute légitimement placée qu'elle y était, me semblait à moi usurper la place de la mère du roi de Rôme; je ne l'aimais pas, mais je la plaignais...

J'avançai donc, ainsi placée par le hasard entre une amie bien chère et une inconnue! — J'arrivai jusqu'en face de la princesse, je fis ma révérence tandis qu'on me nomma, et me disposais à passer outre lorsque la dauphine, répétant mon nom, me fixa avec cette douceur de regard qui la fait aimer de tous ceux qui l'entourent... Ce regard me disait de m'arrêter; je m'arrêtai.

- Vous êtes madame Junot?
- Qui, madame.
- Vous avez bien souffert dans votre dernier voyage d'Espagne?

La princesse me dit cela avec un tel accent d'intérêt, que

<sup>3</sup> Je donne ces détails comme étant nécessaires à l'époque que je retrace.

je ne pus m'empêcher de lever les yeux sur elle, quoique avec grand respect.

- Avez-vous conservé votre fils?
- Oui, madame... Ma bouche allait s'ouvrir pour lu dire: oui, cet enfant existe, et je l'éleverai pour vous, pour vous défendre!... puis je pensai que dans cette circonstance une telle parole serait une jactance hors de propos... mais mon regard dut parler pour moi à la princesse, et je compris sa réponse.

- Vous ne vous ressentez plus de vos fatigues? pour-

suivit madame la dauphine.

Je répondis que j'étais revenue depuis trois ans... elle parut calculer... et dit :

\_ Ah! c'est vrai.!

Et faisant un mouvement de tête comme pour me dire de passer outre, elle me congédia; me laissant tellement charmée, non pas de ce qu'un roi dansait avec moi!... ma vie habituelle depuis quinze ans n'était qu'une fréquentation familière non seulement avec les princes d'Allemagne, et l'on sait que tout ce qui a rapport à la vie de l'étiquette est une des choses à laquelle ils tiennent le plus... mais avec toutes les têtes couronnées de l'Europe. Combien je fus touchée de la bonté de madame la Dauphine!... mes yeux étaient humides, et je le témoignai vivement à madame Juste de Noailles, mon amie depuis l'enfance, plus jeune que moi d'une année cependant, mais qui devait bien me comprendre dans un pareil moment.

Lorsque je parlai, le soir même, à mon oncle l'abbé de Comnène et à mon frère de la bonté de madame la duchesse d'Angoulème, Albert dit que je serais coupable si je n'allais pas aux Tuileries avec mon fils, pour demander à Louis XVIII de rendre à mon fils atné ce méchant majorat de 200 mille francs, qu'il a sur le grand-livre; il était évident que la duchesse d'Angoulème, sévère et rigide pour tout le monde, avait été particulièrement bienveillante pour

oi; le lendemain j'écrivis pour ma première audience. Ce t M. le duc de La Châtre qui me fit parvenir la réponse; le vint immédiatement, le roi me recevrait le surlendeain entre deux et trois heures.

Je me disposai à toutes les questions qui pourraient l'être adressées; j'allai même au devant, et je ne fus plus a crainte au moment où j'entrai dans le cabinet du roi. On doit se rappeler que Louis XVIII avait un abord trèsux et même doucereux; il était poli avec cette mesure n'apportent les rois, et qui vous dit, taisez-vous... Cepenant, malgré ses bottes de velours noir , malgré sa ridicule purnure, je me trouvai tout d'abord aussi à l'aise avec lui ue si je l'eusse connu depuis dix ans... Il me fit asseoir uprès de lui, et aborda de lui-même le motif de mon auience, et me demanda si j'étais dans la loi, si j'avais prévu es cas... Et il ajouta avec une grâce charmante:

— Le duc d'Abrantès n'est pas mort à mon service; mais in homme tel que lui honore le pays; aussi c'est la patrie jui doit payer sa dette... je m'en charge...

Alors il aborda le sujet que je redoutais le plus au monde, selui de l'empereur. Il me parla de ma mère et de lui... Et somme alors mes Mémoires n'étaient pas faits, j'ai toujours gnoré comment il avait connu les toutes premières années le Napoléon. Mais, en y réfléchissant bien, cela est même naturel... Enfin il me questionna longuement, et comme les rois questionnent. Je lui répondis laconiquement également, et comme on doit leur répondre. Ce fut alors qu'il me parla de mon oncle Démétrius. Il l'avait non seulement connu dans l'émigration, mais comme mon oncle fut fidèle, il avait été chargé par Louis XVIII, alors Monsieur et régent de France, de plusieurs missions même dangereuses auprès du roi de Naples ?... Il me parla donc de mon oncle

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Charmante petite folie faite par Henri Monnier avec autant d'esprit que de délicatesse; quoique ce soit plutôt une farce qu'un morceau littéraire.

Le père de la reine Amélie... Mon onele, le prince Démétrius Compène,

avec une fort gracieuse bonté, me dit qu'il l'avait connu bien leste et fringant.... — Mais écoutez donc, reprit Louis XVIII en secouant sa main qui lui causait de la douleur, nous en sommes venus au point de toujours nous plaindre, et voilà tout. Il avait un grand mal de tête et mal aux dents. Il est fort habile dans toutes les branches de littérature, poursuivit Louis XVIII... Un jour il soupait chez moi à Brunois... Nous simes assaut de mémoire, je crois que je l'emportai... savez-vous ce que je leur ai dit, moi?... Tous les curés de Meudon!...

J'avoue que cette idée me parut si boussonne que je ne pus m'empêcher de rire sort peu respectueusement; mais quand on rit de ce qu'ils disent et non pour s'en moquer, les rois pardonnent... Cependant je gâtai mon affaire, parce qu'avec mon imbécile de franchise je dis au roi:

— Mais, sire, c'est vrai que c'est une drôle d'idée d'aller leur dire tous les curés de Meudon... mais cela a dû être bien long et un peu ennuyeux pour Votre Majesté.

Ce qui voulait dire : et pour eux aussi !...

Mais non, pas trop, pas trop, je vous assure... et le voilà riant encore de nouveau, à cette pensée d'aller exhumer de leurs bières tous les chanteurs de lutrin de Meudon, soire même l'homme sans parangon... le Rabelais... Le roi fut heureux de me voir si joyeuse; c'était le beau moment je lui remis ma pétition et lui demandai ses bontés pour mon file, en lui racontant l'histoire de la Prusse, que je ne macontais alors, à personne. Au reste, en l'écoutant, Louis XVIII rengit légèrement; au fait, il avait amené l'humiliation de la proposition. Ce fut dans cette audience que je lui offris mon hôtel pour le garde-meuble de la couranne, et qu'il me donna sa parole que dans la fin de l'année le traité pourrait se conclure. Je lui parlai de mon frère

a été chargé de plusieurs missions importantes au temps où Bonaparte arriva it en Isalie pour les guerres de 96.

et il sat parsait, m'accorda tout, et je me retirai aussi contente de Louis XVIII qu'on peut être contente d'un roi.

Le duc de Rovigo, qui toujours voulait voir à tout et toucher à tout, ayant su que j'avais vu le roi, voulait savoir à son tour s'il m'avait parlé du duc d'Enghien; mais le bon roi n'avait soussilé à cet égard; je n'eus qu'un non à dire.

Maintenant voici une histoire fort singulière, et qu'il me faut raconter, parce qu'elle manque totalement à l'époque, et qu'elle y est nécessaire.

Lorsque Junot fut envoyé à Lisbonne, l'empereur lui donna l'ordre d'envoyer en France tous les objets d'art... Ils étaient peu nombreux; et Lishonne n'est qu'une ville commerçante, mal pavée et sentant mauvais. Cependant il existait la fameuse Bible de Lisbonne, manuscrit du 13º siècle, avec les miniatures de Lulio Clavio, et tout-àfait une belle œuvre... Junot apporta en France les douze gros volumes reliés en noir, avec les grosses agrafes du 13° siècle aussi; et il dit à l'empereur qu'ayant à la Bibliothèque les deux plus fameuses Bibles de l'univers, que lui son vassal, ayant la manie de la bibliomanie, il lui demandait cette Bible en pur don, ce qui le rendrait parfaitement content. L'empereur y consentit, et la Bible devint notre propriété personnelle autant qu'une chose peut l'être... A la mort de Junot, lorsqu'on vit ses affaires dans un état si déplorable, il fallut songer à faire aller l'actif à l'égal du passif, et là gisait la grande difficulté. Alors, par le conseil de Millin, mon ami, je fis demander à l'empereur de vouloir bien acheter, pour la Bibliothèque royale, cette Bible qu'il nous avait donnée, et qui, par sa nature, ne faisait pas partie de l'inventaire, comme chose donnée par lui... Je lui faisais demander de nommer lui-même des experts; et, puisque j'avais été commune en bien, en me mariant, comme il le savait, je lui demandais de vouloir bien diriger la chose, ce que j'étais en droit de faire. L'empereur répondit de Dresde que M. Millin, mais surtout M. Anglès,

des manuscrits, et puis un autre que j'ai oublié, pouvaient fixer le prix, et qu'il me l'achetait. L'estimation se fit; elle se monta à 144,000 francs, et la copie du procès-verbal doit exister; il est ou doit être au ministère de l'intérieur, ou bien à la Bibliothèque... Au moment où l'on allait ordonnancer les fonds... arrivent tous les malheurs de la Champagne... enfin!... et, dans cette suite, on reconnaît le destin acharné sur sa proie...

Il y avait à peine six semaines que les alliés étaient à Paris, lorsque je reçois un jour un avis, un billet, un ordre, je ne sais trop quoi, car j'étais si furieuse que je ne pouvais accorder mes idées. Ce billet était du comte ou du marquis de Palmella, qui cependant, dit-on, est bien élevé..... Ce billet me disait, comme si on parlait à une femme de chambre qui a emporté un schall de sa mattresse... Je n'y répondis pas... J'étais trop irritée; je me bornai à faire savoir le fait au roi, en lui racontant comme quoi cette Bible était devenue mon bien, qu'il le fallait, puisque Napoléon me l'achetait... Cet argument était fort en effet... Le roi fut touché de la vérité de l'affaire; puis il dit qu'il comprenait trèsbien que son frère de Portugal voulût ravoir sa Bible, mais que cette Bible était devenue propriété, et que ce que nous avions de plus sacré chez nous, c'est la propriété... En conséquence, racheter la Bible le prix de l'estimation d'Anglès, il fallait malheureusement n'y pas songer; mais que pour éviter un désagrément à son frère de Portugal, et en même temps éviter une vexation, il me demanderait à moi-même le prix que je fixerais à cet ouvrage... M. Palmella ne fut pas bien dans cette affaire; il semblait prévoir que je dirais prodigieusement de bien de son beau-frère, rien de lui, et du mal de quelques autres... En vérité, je le dirai tou-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Son beau-frère est l'homme le plus distingué du Portugal, avec deux ou trois autres. C'est le comte de Sabagal, mon ami, et que je m'honore d'appeler ainsi.

jours... que sa conduite fut même mauvaise ce jour-là.....

Le roi m'envoya le duc de Raguse pour traiter cette affaire, et M. de Blacas s'en mêla aussi... Le roi dit alors avec beaucoup de fermeté:

— Madame d'Abrantès est veuve, et j'ai dû prendre sa désense et lui éviter un ennui. Mais si la moindre demande se renouvelait, elle n'aurait aucune suite.

Et voilà l'affaire de la Bible. N'est-ce pas qu'elle est tout à l'honneur de Louis XVIII!... Il avait de mauvaises choses, mais il en avait aussi de bonnes.

L'horizon grondait, et il y avait de gros nuages qui annonçaient de l'orage. Vienne était resplendissante de tout le luxe de l'Europe concentré sur un seul point..... Toutes les femmes les plus jolies, les plus riches, tout ce que l'Angleterre avait de noblesse et de beauté, tout cela allait à Vienne pour le congrès. M. de Metternich, qui était déjà chancelier de cour et d'état, avait empire sur l'Europe et de son cabinet lui donnait des lois, quoique lord Castlereagh, M. Canning, et peut-être un peu Capo d'Istria, eussent de l'influence; mais elle n'était que secondaire...

J'avais vu lord Wellington aussitôt après son arrivée de Toulouse '.... Les rapports tout particuliers qu'il avait eus avec mon mari avaient établi entre nous une sorte d'intimité qui de ma part, au reste, était fondée sur de la reconnaissance pour la conduite qu'il avait tenue en Espagne pour ma fûreté; elle fut admirable... Je lui demandai un jour pour venir diner avec moi. Plusieurs femmes de ma société désiraient le connaître, entre autres madame la comtesse de Luçay, dame d'atours de S. M. l'impératrice Marie-Louise.

— Ah çà! me dit lord Wellington, vous ne voulez pas me montrer comme une bête curieuse?...

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> J'ai confondu 1815 et 1814. La première fois il vint plus tard après les autres.

...... Non certes. Qui voulez-vous avoir?

— Qui vous voudrez, Metternich... Il est aimable et si spirituel...

Je pensais bien comme lui; mais l'étiquette arrivait pour m'en empêcher. Lequel des deux mettrai-je à ma droite?... Auquel des deux donnerai-je la main pour aller à table?... Toutes ces puérilités m'empêchèrent de les avoir tous deux ensemble... L'invitai des Anglais et des Français... Je voulais avoir le cardinal Maury qui partait le surlendemain pour l'Italie; mais comme cardinal il avait la prétention de passer avant tout : il fallut le laisser.... Je lui donnai sir Georges Murray, son quartier-mattre-général, et un officier-général lieutenant général français, avec le comte de Lucay, sénateur et mari de la dame d'atours de Marie-Louise.

Je raconte tout cela pour venir au diner. Il m'arriva ce jour un de ces désagrémens si piquans pour une maîtresse de maison et qui font saigner avec une pointe d'aiguille...

J'avais prévenu le lieutenant-général que c'était un diner de cérémonie, mais pas en uniforme,.. Seulement les hommes, qui étaient des élégans comme le marquis de Balincourt et deux ou trois hommes de même rang et de même couleur, le prince Wenzel de Lichtenstein et son frère le prince Maurice... tout ce monde était convenablement.... Le duc de Wellington, duc seulement depuis huit jours, car il venait d'en recevoir la nouvelle, arriva à six houres et domie, dans toute l'élégance de sa toilette de gentleman, ayant une jarretière admirablement brodée, et, queiqu'en habit bourgeois, aussi bien mis qu'il était possible qu'il le fût. Madame Duchâtel, madame Lallemand, la comtesse de Lucay, la baronne Thomières, madame Doumerc et moi formions le groupe de femmes, et nous étions aussi élégantes que nous pouvions l'être, et nous le pouvions beaucoup dans ce temps là. Ma maison, qui était toujours tenue admirablement, était ce jour-là également dans son jour

de coquetterie.... Des fleurs partout, et des fleurs dans le mois des roses; c'est un avant-goût du ciel que de transporter le marché aux fleurs chez soi un jour du mois de mai...

— Il me paraît, dit le duc, que vous avez pris notre ha bitude de dîner tard; n'est-ce pas que c'est adorable?

Je n'osais pas lui dire que j'attendais le général comte de C...; mais comme Wellington désirait dîner avec un de nos généraux, j'avais choisi celui-là comme tenant à l'ancienne et à la nouvelle noblesse; enfin mon choix m'avait paru bon. Cependant, commè il était tard, je demandai le diner... Deux minutes après, je vois entrer mon convive.... mais comment, mon Dieu!... en redingote!... en pantalon de nankin et des souliers poudreux!...

Je ne puis dire ce que j'ai ressenti dans ce moment-là. C'était une impertinence pour moi bien plus que contre le duc de Wellington. Il ne pensait pourtant pas à me faire une chose désagréable, mon Dieu!... et il me le dit en s'excusant pour la forme... Quant au duc, il eut l'air d'en rire, n'en parla pas... vit fort bien que je n'y étais pas pour la moindre chose, et cela me délivra de la moitié du fardeau!... Mais quel diner!... Tout allait bien du reste. Mon amour-propre de maîtresse de maison devait être même flatté.... néanmoins cette malheureuse redingote, ce malheureux pantalon de nankin!... Je les voyais à côté d'un brochet à la Chambord et d'un quartier de chevreuil... Le duc de Wellington fut très-gracieux, amical même, et demeura à écouter chanter madame Émilie Doumerc, une amie à moi qui était bien la plus ravissante syrène que Dieu ait créée... M. de Metternich, à qui j'avais conte mon embarras pour les places et pour le bras, m'avait comprise. Il vint après diner.... j'eus de la musique, et bonne, comme celle qu'on faisait toujours chez moi... Lorsque lord Wellington fut parti, je dis au général:

- Ah ça! voulez-vous m'expliquer le pantalon et la re-

dingote!... vous que j'ai vu en province faire votre toilette pour nous seuls...

— Ainsi ferai-je encore, répondit-il... mais croyez-vous que j'aurais été faire voir le jour à un de mes jabots pour un personnage qui nous remorque après lui, comme lord Wellington?

Je demeurai confondue.

- Ils sont rous comme moi, dit le général.

J'avoue que je ne sus que dire. Il était si naîf, si on peut le dire... si éloigné de m'offenser, surtout moi, que je dus en prendre mon parti...

J'ai mis cette anecdote pour montrer l'esprit de l'armée à cette époque... Cet esprit avait de la taquinerie, et de la

taquinerie avec des canons, c'est mauvais.

Ils furent à Londres, où les fêtes furent de la dernière magnificence... J'en eus la relation par des lettres de Metternich et par lui même, qui revint à Paris avant de retourner à Vienne, pour y former le congrès. Nous nous quittâmes avec chagrin, parce que je l'aime tendrement, mais au moins avec certitude d'avoir en lui un fidèle ami.

Il m'écrivait de Vienne au mois de novembre :

— J'ai été passer un mois à Baden. Mais cette liberté a été bien ceurte, et déjà le monde politique se rassemble à Vienne, comme si la vie ne consistait qu'à faire de l'esprit pour les autres... Enfin vous entendrez parler, me dit-il, d'un bal que je donne dans un bel et grand établissement que j'ai dans les faubourgs de Vienne...

Il donna en effet cette fête, dont la relation est dans toutes les feuilles du temps, pour parler comme à Vienne ... On en donnait tous les jours; aussi le prince de Ligne disait: Pardieu! si le congrès ne marche pas, il danse bien au moins!

<sup>- .</sup> He ne disent presque jamais journal, toujours feuilles.

Vienne était à cette époque un lieu d'enchantement et de délices... J'en parle quelquesois à des gens qui ont été heureux dans ce bonheur-là, et dont le souvenir est encore irritable à leur saire battre le cœur; on était engourdi par une magie qui déroulait ses pages d'or parsumées où l'œil ne lisait que joies, sêtes, amour, bonheur, ambition... Ah! c'était un de ces momens uniques dans la vie qui passent si fugitifs que la main peut à peine les saisir, et qui pourtant laissent de longs et quelquesois d'impérissables souvenirs!...

C'est au milieu de ces voluptueuses journées, lorsque l'oreille n'était distraite d'un air de danse que par une parole d'amour, que, tout à coup... un bruit se répand... ce n'est qu'un mot, et ce mot a tont glacé!... tout suspendu!... la surprise est plus que de la surprise... elle est tout de suite INQUIÉTUDE, et inquiétude mortellement dévorante!... Ce mot cabalistique, c'est Napoléon! oui, c'est Napoléon revenu dans ses provinces!... c'est lui qui n'a pas marché depuis le golfe Juan jusqu'à Lyon; car des bras français l'ont porté! c'est lui plus terrible que jamais il n'apparut à des rois tremblans; car il vient avec la vengeance... il vient redemander ses villes, ses canons, ses remparts, ses forteresses, mille drapeaux teints du sang des soldats qui les avaient conquis !... Il vient leur redemander un grand compte; car ces canons, ces remparts, ces drapeaux, on peut recouvrer tout cela; l'airain coulera encore dans la fournaise, nous releverons nos remparts démantelés, nous reprendrons des drapeaux... Mais notre gloire éclipsée!... notre belle France avilie... mise sous le joug!... nos vieux soldats chassés, humiliés!... les orphelins et les veuves sans asile, sans secours!... ' ah!

<sup>1</sup> Il y a eu des exceptions. j'en fais preuve et ma reconnaissance est profonde; mais le fait des invalides chassés, des veuves sans pension, n'est que trop vrai.

homme à part, et lui dit avec l'air de la plus grande circonspection que les amis de l'empereur devaient mettre beaucoup de mesure lorsqu'ils venaient à Porto-Ferrajo... Le jeune homme, dont la mission était hasardeuse, regarda le maître d'auberge; et comme il était Dauphinois et même de Grenoble, il avait de la mesure malgré sa tête chaude; aussi fit-il répéter à l'aubergiste ce qu'il venait de lui dire. Mais il n'en persista pas moins à demander d'être conduit à l'instant même chez M. Emery.

Ce jeune homme était M. Dumoulin, fils d'un riche négociant de Grenoble, et ami d'enfance de M. Eméry. A peine celui-ci l'eut-il aperçu qu'il courut à sa rencontre, et se jetant dans ses bras :

- Eh quoi! sitôt? lui dit-il.
- Me voilà! dit M. Dumoulin... Mais, au nom de tous les diables, que faites-vous ici?... Comment l'empereur n'est-il pas en France?... S'il mettait le pied sur la terre de sa patrie, trois jours après il sérait aux Tuileries!...
  - M. Émery le regarda avec étonnement.
- Oui, répéta M. Dumoulin... l'enthousiasme est toujours ce qu'il était, et de plus, doublé par la déception, le malheur de l'humiliation!... Il faut que l'empereur revienne, te dis-je!... Il est nécessaire que je le voie aussi... Puis-je lui être présenté?...
- Je vais t'y conduire des ce soir même... Allons, suis-
- M. Dumoulin ne prit que le temps de changer de linge, et il suivit M. Émery dans la misérable maison où celui qui dix mois avant avait été le maître du monde, méditait sur ses nouvelles destinées... Car de nouveau la vie se présentait à lui entourée de conquêtes et de gloire... En apercevant Dumoulin, qui lui était inconnu, il fit un mouvement de surprise qui cessa lorsque M. Émery lui nomma son ami... Napoléon lui parla du Dauphiné pendant plus d'une heure; il lui parla longuement de l'état du Midi de la

France elle-même!... et puis il en vint à écouter avec une visible satisfaction ce que lui dit Dumoulin de son retour en France. Dans son cabinet il y avait plusieurs cartes, et entre autres celle de Cassini, qui donne le littoral de la Provence et les montagnes du Dauphiné; et tout en parlant, il suivait sa route à travers les rochers et les déserts.

- Mais, Sire, lui dit M. Dumoulin, les chemins que marque Votre Majesté sont impraticables, surtout pour l'artillerie.
- On passe partout avec de la résolution, répondit Napoléon... On ponte les canons... Et avec de la volonté, un soldat fait vingt lieues par jour à pied?... La volonté!... vous ne savez donc pas ce que c'est qu'une ferme volonté dans de graves circonstances <sup>1</sup>?... Et puis, poursuivit l'empereur, l'esprit du Dauphiné est bon; ses habitans n'aiment pas la famille royale; ils ont, les premiers en France, avec ceux de Bretagne, proclamé la liberté <sup>2</sup>!...

Napoléon questionna ensuite M. Dumoulin sur le voyage triomphal de M. le comte d'Artois dans tout le Midi. Le fait est que rien n'était plus comique que ces relations des journaux sur le délire, l'accès de fièvre enfin qui tenaient les habitans du pays par-delà la Loire... Jamais l'exagération n'eut, même du temps du Bas-Empire, un accent plus exalté... L'empereur rit beaucoup de cette relation; mais il fut moins gai en apprenant la conduite de M. Fourrier, préfet de Grenoble, et dans le fait, là s'arrête toute gaieté, car le cœur se soulève.

Ce M. Fourrier, que l'empereur avait emmené en Egypte , et qui lui devait tout, était un homme d'esprit et d'instruction, mais ordinaire cependant comme tant

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce sont les propres paroles de l'empereur. Je tiens ces détails de M. Dumoulin lui-même, qui les écrivit des le même soir à Porto-Ferrajo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce fut au château de Vizille appartenant à M. Perrier.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il a fait la préface du hel ouvrage sur l'Egypte. Il avait du mérite et même il en a, car je ne le crois pas mort.

d'autres, à cette époque où les talens d'un degré mixte se rencontraient à chaque pas. M. Fourrier, fils d'un tailleur d'Auxerre, et qui en cette qualité aurait dû être libéral, fut au contraire forcené pour la croix du lis, et, faisant le saint Pierre à merveille, il renia son bienfaiteur, disant pour se disculper qu'il l'avait oublié... C'était un détour auquel tout le monde n'avait pas songé... C'est d'un homme au moins, si ce n'est pas d'un homme de cœur... En parlant de lui, ce même jour, l'empereur dit en haussant les épaules et tristement:

— Je le connais. Il réussira mal; il ferait mieux de rester savant que de se faire courtisan...

La conférence fut longue; au bout de trois heures environ, Napoléon congédia M. Dumoulin.

- Nous nous reverrons, lui dit.il... Tenez-vous prêt!...

Quelques heures après, M. Dumoulin revit l'empereur et prit congé de lui pour revenir en France.

- Ecrivez souvent à Émery, lui dit l'empereur, soyez prudent et attaché... Je ne suis plus riche, cependant je puis aider ceux qui me sont dévoués et qui sont malheureux.
- M. Dumoulin remercia l'empereur. Il était fort riche alors, et toute sa fortune il la consacra entièrement à la cause impériale. Il le dit à l'empereur et partit de l'île d'Elbe plus dévoué encore qu'il n'y était arrivé... Il ne demeura que trente-six heures à l'île d'Elbe.

J'ai parlé de cette visite pour faire connaître que l'empereur savait très-bien quelle était la nature du sentiment qui existait pour lui en général dans tout le Dauphiné. Aussi dès qu'il apprit la résolution du congrès, de l'enfermer dans une forteresse ou de l'envoyer à Saint.-Hélène, il n'hésita pas à s'embarquer pour la France. Tous les détails de son départ et de son arrivée sont très-connus; et comme l'espace me manque, j'aime mieux consacrer celui qui me reste à donner des détails précieux et peu connus à des choses que tout le monde connaît.

Aussitôt qu'il eut le pied sur le sol français, Napoléon dit au docteur Émery:

- Pars pour Grenoble... Cours jour et nuit; tu iras descendre, non pas chez toi, mais chez Dumoulin, qui, à son tour partira pour venir me joindre... Quant au reste, vous tâcherez de vous procurer un exprès sûr, qui à tout prix portera ces dépêches au duc de Bassano... Une autre personne devra également porter ce paquet au colonel commandant le 7° de ligne à Chambéry; si tu peux porter cette dépêche toi-même, la chose n'en sera que mieux...
- Et comme le docteur allait partir, l'empereur, qui, dans ce moment, parcourait une carte, le rappela, et lui prenant le bras:
- Voilà ta route, lui dit-il. Tu passes à Grasse, à Digne, à Gap... et puis Grenoble, où tu entreras par la rive gauche de l'Isère... Aie bien soin surtout de m'envoyer, des que tu le pourras, un exprès fidèle qui me rende compte de chacune de tes journées, et surtout de l'esprit des populations.

Le docteur Émery 'était on jeune homme au cœur ardent, à l'âme belle et grande, et fait pour une telle mission. Il ne s'arrêta qu'à Digne et à Gap pour changer de chevaux, tant il craignait d'être arrêté, non pour lui, mais pour le succès de la cause qu'il servait.

Le 4 mars au matin, Emery entra dans le faubourg de Grenoble, et, laissant son cheval dans une auberge, il entra dans la ville, où tout le monde ignorait encore le débarquement 2 de l'empereur. Il courut chez Dumoulin, à qui sa présence apprit la chose, car pour lui il ne pouvait parler...

i Il est cousin-germain d'un homme que tout le monde estime également à d'est M. Alphonse de Launay, sous-intendant militaire à Versailles.

<sup>2</sup> On l'avait appris par le télégraphe de Paris.

Dès que la voix lui fut revenue, sa première parole fut :

L'empereur est débarqué!! remercions Dieu!!...

Le malheureux était excédé de fatigue!... On fut obligé de couper ses bottes, mais on le fit avec précaution, car dans la doublure étaient cachés des modèles de proclamations et des papiers importans.

Aussitôt que M. Dumoulin sut l'arrivée de l'empereur, il répandit cette nouvelle parmi ses partisans; mais le secret fut fidèlement gardé. Il fallait ensuite songer à imprimer les proclamations!!.. il s'agissait de sa tête pour cette action. Dumoulin, qui avait voué la sienne à la cause de l'empereur, se conduisit alors d'après cette résolution... Il chercha un homme déterminé comme lui, et le trouva dans M. Gavin, prote de M. David, imprimeur. Les proclamations de l'empereur furent donc imprimées au rouleau, dans la chambre de M. Dumoulin, par ce M. Gavin, la nuit de l'arrivée elle-même du docteur Émery. Quelquefois ces deux hommes craignirent d'être trahis, et alors ils suspendaient leur travail, pour écouter si la mort ne montait pas l'escalier pour les venir prendre!.., puis ils se remettaient à l'ouvrage, en disant: — Pourvu qu'ils nous laissent finir!!...

En même temps que cela se faisait, il parvenait à plus de cinquante personnes des lettres au timbre de Paris, renfermant des proclamations écrites à la main... Elles invitaient les patriotes à se réunir dans cette seule intention, de secouer le joug de l'étranger et de redevenir Français...

«Le 1er mars, disait cette sorte de proclamation, la » France est redevenue libre, et doit reprendre son rang de première nation, etc...»

Les uns disaient que c'était en faveur de l'empereur, d'autres de Napoléon II!... du reste, elle n'était pas trop hostile contre les Bourbons... Dans le même moment, la garde impériale fut rassemblée sous les ordres du général Leschvre-Desnouettes, du général Lallemand et du colonel Briche. Ils voulaient s'emparer de La Fère... mais le général

Lyons, qui abandonna la cause, fit avorter ce projet si bien combiné <sup>1</sup>.

Lorsque Dumoulin sut que la lettre de l'empereur pour M. de Labédoyère était d'une haute importance, il dit à Emery:

- J'y vais moi-même!...

Et, montant à cheval, il court ou plutôt il vole à Chambéry, où il arrive à neuf heures du soir, le même jour... C'est fabuleux!...

Aussitôt après son arrivée, et sans descendre de cheval, il se fait conduire chez M. de Labédoyère... En apprenant le débarquement de Napoléon, il demeura comme frappé de la foudre!... mais cette stupeur était causée par la joie... Dumoulin lui remit alors la lettre de l'empereur... En la lisant, Charles de Labédoyère reçut une si vive émotion, que ses larmes coulèrent!... le brave jeune homme pleura!...

— Ah! s'écria t-il d'une voix pénétrée, oui certes, l'empereur peut compter sur moi!... il faut que la nouvelle de son arrivée soit officiellement connue pour que je puisse agir... J'attendrai jusqu'à demain ou après-demain au plus tard... Quant à vous, monsieur, retournez vers Sa Majesté, assurez-la que je suis à elle à la vie et à la mort.

Hélas! le jeune infortuné ne savait pas prononcer aussi juste sur sa destinée!!!...

M. Dumoulin repartit pour Grenoble sans prendre un instant de repos... Il y arrive le 5 au point du jour, et trouve ses amis ressemblés chez lui, et ayant fait imprimer toutes

Il cournt alors un bruit que je regarde comme parsaitement saux, mais qui eut le plus grand cours à cette époque. On dissit que c'était une faction entre l'empereur et le roi de France qui avait sait ce mouvement. Je n'en crois rien; mais, au sait, la chose eut beaucoup de cours alors... Le sait réel, c'est que M. Émery et M. Dumoulin n'ont jamais su de quelle part avaient été données les proclamations, et qu'on ne l'a jamais su. Cependant, lorsqu'un mois après l'empereur était aux Tuileries, on en serait venu recevoir la récompense,

les proclamations. Dans la matinée, la nouvelle positive du débarquement était répandue dans Grenoble; mais la nouvelle officielle en était également parvenue au préfet et au général Marchand, qui commandait la ville. Aussitôt on prit des mesures de défense. On fit des retranchemens, des fossés.... la porte de Roune fut crénelée et protégée par un fossé. Un bataillon du 5° régiment de ligne reçut l'ordre de se tenir prêt à partir.. une compagnie de soldats du génie reçut le même ordre, et ils partirent dans la nuit pour aller occuper un défilé protégé par un pont, et par où devait nécessairement passer l'empereur... comme si un soldat français pouvait jamais tirer un coup de fusil sur son empereur!!!...

Dans cette matinée du 5, on vit une étrange procession se diriger vers l'hôtel où logeait le général comte Marchand... C'étaient plusieurs vieux gentilshommes, qui venaient la rouillarde au côté, et le chapeau sur l'oreille, offrir les services de la noblesse dauphinoise au gouverneur de la province!... Le général les remercia, et ils s'en retournèrent. Pendant ce temps, on répandit à profusion les proclamations imprimées... Les soldats de la garnison qui pouvaient les lire à la dérobée pleuraient avec sanglots... Ils murmuraient quand on leur disait que peut-être Marchand voudrait résister, et quelques voix prononcèrent sur lui des paroles de mort... Quelques officiers en retraite ou réformés, qui étaient à Grenoble, parlèrent alors de marcher après le bataillon d'infanterie du 5° et de la compagnie du génie, pour s'assurer de leurs dispositions.

— Pas un de nous ne tirera seulement son épée, s'écrièrent-ils... Comment !... notre empereur !... Allons donc!!!... Nous ne ferons pas de mal aux Bourbons, mais qu'ils lui rendent sa place... qu'ils s'en retournent comme ils sont venus!...

Inquiet de la disposition de la ville et des troupes, le général et le préfet convoquèrent les notabilités de la ville...

Il fut décidé, dans ce conseil, que Grenoble se défendrait jusqu'à la dernière extrémité.

— L'arrivée de S. A. R. monseigneur le comte d'Artois dit fort élégamment le général Marchand, est un sûr garant de la victoire. La seule punition qu'on infligera à Napoléon pour avoir rompu son ban, en quittant l'île d'Elbe, sera la spectacle de son TRIOMPHE...

Une autre assemblée avait lieu le même jour; elle était composée d'une partie des officiers du 5° et de la compagnio du génie. Ils se réunirent dans un dîner. Là, au nom de l'honneur... l'épée haute sur la cocarde tricolore... et presque à genoux, dans un religieux silence, on sur de ne rien faire d'hostile contre l'empereur et ceux qui étaient autour de lui !... Ils s'engagèrent dans cette même séance mémorable à ne pas faire sauter le pont du défilé, ainsi qu'ils cu avaient reçu l'ordre afin que l'empereur ne pût passer.

Et quels étaient les hommes qui avaient donné cet ordre?

des hommes qui lui devaient TouT!...

La position de Marchand était critique; il voyait devant lui une route périlleuse. Les soldats déclaraient que jamais ils ne tireraient sur l'empereur et la garde qui l'accompagnait.....'. Tout faisait craindre une sédition, et la ville fermentait avec ce grondement qui annonce la tempête populaire. M. Fourrier (le préfet) fit une proclamation officielle pour annoncer l'arrivée de Bonaparte!... la population accueillit la proclamation avec des huées de mépris... elle produisit un effet bizarre; ce fut de faire prononcer la masse en faveur de l'empereur. Ce qui acheva de tuer le parti royaliste, ce fut l'appel fait aux gentilshommes... Dans le nombre de ceux qui pouvaient combattre il n'y en avait pas deux qui ne fussent dévoués à l'empereur, ayant servi dans l'armée depuis 92...; ce qui était hors de là consistait en

Les 300 hommes qui accompagnaient l'empereur venaient du bataillen qui formait sa garde de l'île d'Elbe.

vieilles têtes à perruque qui pouvaient à peine tenir une canne. La scène qui avait été jouée au casé Tortoni était connue dans toutes les provinces, et déjà des caricatures avaient consacré cette scène boussonne. Je ne crois pas en avoir parlé.

Peu de semaines après l'arrivée de Louis XVIII, on dit que Paris fut inondé d'une foule de vieux châtelains, tous portant des titres, et beaucoup n'ayant que des noms inconnus; mais généralement offrant le tableau le plus curieux en raison de leur habillement et de leur tournure. Cette troupe affamée remplissait les avenues du château royal, et causait un vrai dommage à la cause des Bourbons... Louis XVIII au reste l'a parfaitement compris...

Quelques uns de nos jeunes gens le comprirent aussi bien, mais dans un autre sens.

Un matin, cinq personnages entrent gravement chez Tortoni et vont s'asseoir à la même table. Ils demandent la carte, et regardant dédaigneusement autour d'eux, ils ne paraissaient faire aucune attention à la foule qui les entourait et qui riait aux larmes de leur costume et de leur tournure.

Čes cinq personnes étaient habillées toutes de même, portant le petit habit bleu rapé, les épaulettes en langue de chat à demi dorées, les culottes courtes blanches ou noires, les bas chinés, l'épée en manière de brette, et passée en diagonale dans la basque de l'habit... le petit chapeau, enfin le costume complet...

Ces cinq personnages ayant consulté la carte, demandèrent une côtelette pour cinq !...Le garçon les regardad'un air tout stupésait... Ils répétèrent leur demande à la grande joie de ceux qui les écoutaient. On leur apporta leur côtelette, et ils sirent leur déjeûner en l'accompagnant d'une conversation analogue aux épaulettes, au chapeau et aux bas chinés, et sinirent, je crois, par chanter le marquis de Carabas que venait de saire Béranger...

Comme la police n'aime pas qu'on plaisante le pouvoir,

même quand il est ridicule, le lendemain, ou le même jour, les cinq parodistes des vieilles figures furent conduits en prison, a l'Abbaye, où ils passèrent plusieurs semaines, et je crois même pouvoir affirmer plusieurs mois.

Les cinq personnages étaient M. Lecouteulx-Lecanteleux, fils du sénateur, aide-de-camp du prince de Neuschâtel; M. le colonel Duchamp, M. Jacqueminot, aujourd'hui général; M. Lawestine, aide-de-camp du roi maintenant, et j'ai oublié le nom du cinquième. En sortant de prison, on leur dit d'aller demander pardon ou rendre grâce, je ne sais trop lequel des deux, à M. le duc d'Angoulème et à M. le duc de Berry... Ils y furent. Comme ils sortaient des Tuileries, M. Jacqueminot rencontre sur l'escalier un personnage précisément affublé comme il l'avait été pour le fameux déjeûner. En le voyant, il s'arrête, et lui prenant la main:

— Monsieur; lui dit-il, puis-je vous demander si vous portez ce costume depuis long-temps?

L'autre releva la tête, et le regardant avec une expression d'étonnement, il lui répond avec une sorte d'assurance indignée:

- -Oui, monsieur...très-long-temps!...très-long-temps!..
- Et... jamais... il ne vous est arrivé de malheur pour avoir porté cet habit? poursuit Jacqueminot avec une expression plaintive...
- -- Monsieur!... monsieur!... est-ce une insulte? non... non sûrement!... jamais de malheur!...
- Eh bien! monsieur, vous êtes bien heureux; car je ne l'ai porté, moi, que pendant deux heures, et j'ai passé pour cela trois mois en prison. Et, lâchant la main du bonhomme, il se sauve, en riant, et le laisse stupéfait de l'apostrophe.

Mais tout cela était autant de coups portés à l'autorité royale. Chaque jour on voyait arracher la plante nouvellement plantée... les jeunes racines se brisaient, et dès lors on put juger qu'elle ne pourrait jamais resseurir en France.

Au reste, tout en riant de la plaisanterie de ces messieurs, je ne l'approuve pas. La vieillesse et la pauvreté ne sont jamais bonnes à railler; il faut les respecter.

Un avocat de Grenoble offrit de tuer l'empereur. C'était un moyen comme un autre. Madame de Vaudé nous dit elle-même, dans ses Souvenirs, qu'elle voulut aller, comme une nouvelle Judith, mettre à mort méchamment ce pauvre Holopherne... Elle s'en sut demander pour cela, non pas un poignard, un pistolet, ni même un canon, au duc de Richelieu, ou à M. de Polignac, je ne sais lequel des deux, mais une chaise de poste. Celui auquel elle s'adressa, quel qu'il sût, était homme d'honneur et de bon sens; il la crut folle, ou une méchante semme intrigante, et voilà quel sut le résultat... Celui de l'avocat de Grenoble n'eut pas plus de suite.

Pendant ce temps les napoléonistes agissaient; des conférences avaient lieu chez Dumoulin... et dans la nuit du 5 au 6, le docteur Fournier, un riche marchand de chanvre du faubourg Saint-Joseph, M. Risson, et beaucoup d'autres, décidèrent que tous les sacrifices d'argent et de personnes seraient faits. En apprenant ces manifestations positives, l'autorité y répondit en faisant entourer la porte de Beaune, à l'entrée du faubourg Saint-Joseph, qui était celui par lequel devait entrer l'empereur, de fossés et de palissades; trente pièces de canon furent disposées sur les remparts. Les soldats du 4° d'artillerie, mèche allumée, avaient ordre de se tenir auprès de leurs batteries... Ils y étaient... souvent les habitans s'approchaient d'eux et leur serraient la main...

<sup>—</sup> C'est lui qui nous arrive! disaient-ils, nous le savons...

Mais que ferez-vous?... vous ne tirerez pas?... — Cela
ne vous regarde pas... nous savons ce que nous avons à
faire!...

Et ces vieux visages basanés, couverts de cicatrices, étaient quelquefois inondés de larmes!!!

On apprit alors que le comte d'Artois et M. le duc d'Osléans arrivaient à Lyon... Ils furent suppliés de se rendre à Grenoble!... On ajoutait qu'on n'engagerait aucune affaire avec les troupes de l'usurpateur avant leur arrivée... J'ir gnore quelle fut la réponse; mais ce que je sais, c'est qu'aussitôt après leur venue on donna ordre aux officiers d'artillerie de faire tirer sur l'empereur aussitôt qu'il parattrait dans la route qui menait à la porte de Beaune...

On fit un erdré du jour qu'on lut au 4° régiment d'artillerie... Mais une circonstance singulière, q'est que ce 4° régiment était celui dans lequel l'empereur avait servi pour faire ses premières armes... Il eût été plus conséquent à eux de renvoyer le régiment, que de le laisser là : mais tout était vertige également pour ceux-là, comme, hélas! tout

l'avait été pour l'empereur un an plus tôt.

Pendant ce temps, le général Marchand et le général Meuton-Duvernet faisaient chercher partout le docteur Émary; mais, quoique toujours dans Grenohle... il ne fut pas découvert; ses amis le cachaient trop bien. Grenoble était un point des plus importans pour l'empereur, en raison du dépôt considérable d'artillerie qui s'y trouvait. Tandis que tout s'agitait dans le Midi, le roi convoquait les Chambres, ôtait le portefeuille de la guerre au maréchal Soult pour le donner à un homme inhabile, à ce duc de Feltre qui fit le plus comique discours du monde, que rapporte Montgaillard... Je parle d'après lui.

Tous ceux qui me connaissent savent que je suis hannête homme et incapable de sortir de la ligne de mou devoir... Il était indispensable que je me rendisse à moimême ce témoignage... »

Pourquoi cela? si tout le monde le sait.

Le congrès de Vienne avait aussi, comme je l'ai dit, éprouvé une terreur vraiment profonde en apprenant ce

retour miraculeux. Aussitôt les discussions qui déjà remplissaient les séances, comme au camp d'Agramant, cessèrent à la voix qui proclamait la venue de Napoléon. L'Autriche, la France et l'Angleterre s'étaient déjà liguées contre la Prusse et la Russie. M. de Talleyrand avait déjà mené cette intrigue, fort habile du reste, à une sorte de certitude dans la réussite. Si Napoléon avait voulu ou pu attendre jusqu'à la dissolution du congrès, il remontait aussitôt sur son trône!... quelques mois seulement, et Napoléon n'avait à combattre que les difficultés de l'intérieur, qui eussent été encore plus légères quelques mois plus tard!... Mais aucune confédération, aucune entrave étrangère!... On dit qu'il cut la nouvelle qu'on avait décidé qu'il irait à Sainte-Hélène, et ce fut la raison qui hâta son arrivée en France.

Grenoble offrait, pendant qu'on y délibérait, un étrange spectacle: l'autorité était nulle, parce que les masses la déclinaient... Les troupes cependant se laissaient consigner dans les casernes, et lorsqu'une ordonnance allait porter un ordre, elle était escortée par des officiers. Toute la population était campée sur la place et dans les rues par où l'empereur devait passer le lendemain. En six jours il avait fait soixante-douze lieues à travers un pays de montagnes rudes et difficiles!... Quel homme!... quelle nature de diamant!... et cet homme est tombé!...

Le 7 mars au matin, un escadron du 4° de hussards arriva à Grenoble, de Vienne où il était; à midi le 7° régiment de ligne, commandé par Labédoyère, entra dans Grenoble.

Le matin, au point du jour, Dumoulin était sorti de Grenoble après avoir visité tous les postes intérieurs de son parti, et il sortit à cheval au grand galop, passant sur le dos à quelques gendarmes dont la consigne était de ne laisser sortir personne. Mais une chose à remarquer, c'est que tout ce qui portait un sabre recevait avec un sourire tous

ceux qui s'annonçaient pour aller trouver l'empereur!... cet homme extraordinaire dont l'infortune alors avait plus de pouvoir que n'en avait eu sa puissance.

Dumoulin rejoignit l'empereur comme il sortait de Lamure '; il trouva les éclaireurs cinquante pas en avant de Napoléon; c'étaient des chasseurs et des lanciers de la garde.

- Vive l'empereur! s'écria Dumoulin en passant au galop devant les hommes de la grande garde.
- Vive l'empereur! lui répondirent-ils? Et Dumoulin saute à bas de son cheval et court à Napoléon.

Qui êtes-vous, jeune homme? lui-dit l'empereur en arrêtant le sien aussitôt.

- Je suis Dumoulin, sire, venant vous offrir son bras et sa fortune!... C'est moi qui, cet automne...
- Ah! je vous reconnais!... Remontez à cheval, et causons...

Dumoulin se remit en selle, et Napoléon sit alors succéder les questions aux questions... Il voulait savoir les dispositions du général Marchand, de Fourrier, le nom des régimens, leur sorce, l'esprit des corps... Tout cela, qui est exact, montre qu'il n'avait aucun plan prémédité.

- Et Labédoyère? demanda l'empereur.
- Il est entré à midi dans Grenoble; et quand je l'ai vu avant-hier par ordre de Votre Majesté, il m'a chargé de l'assurer qu'il était à elle à la vie à la mort!
- Brave garçan! dit l'empereur avec émotion... oui, il est tout à moi!... Et mon petit docteur, comment a-t-il soutenu la route?
- Très-bien, sire, et dans peu d'heures il sera près de Votre Majesté.
- -Quelle impression mes proclamations ont-elles produites sur le peuple et les soldats?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Très-gros bourg sur la route de Grenoble à Marseille.

- Gelle que Votre Majesté devait attendre, le plus grand enthousiasme.
- Le bataillon que Grenoble m'a envoyé, dit l'empereur en souriant, s'est réuni à moi aussitôt qu'il m'a va... Je n'ai fait que me mentrer... mes vieux soldats m'ent bien vite reconnu.

Le cortége se composait ainsi :

L'empereur était précédé par quatre chasseurs à cheval de sa garde, et quatre lanciers polonais qui éclairaient la route... puis venait Napoléon, précédant son monde de quelques pas et n'ayant à côté de lui que le général Bertrand, le général Drouet et le général Cambronne; à cinq ou six pas se tenaient plusieurs officiers, parmi lesquels on distingueit le général comte Germanouski, colonel des lanciers polonais. Une douzaine de chasseurs et de lanciers, et puis t'escorte de l'empereur, forte d'une centaine d'hommes à cheval, tant polonais que chasseurs; ensuite, à une domi-heure de marche était le corps d'armée, fort de six cents hommes, augmenté du bataillon du 5° et de la compagnie du génie qui s'étaient ralliés aux cris de Vive l'empereur l'aussitôt qu'ils l'avaient aperçu... et cela devait arriver.

Napoléon paraissais dominé par de grandes pensées; il marchait souvent seul, non loin de sa troupe, mais seulement à quelques pas, et semblait réfléchir à ce qui allait se passer; car de Greneble allait surgir la conviction pour ou contre lui... Il le comprenait, et c'était avec cette pensée d'aigle qui comprenait en même temps toute la portée d'une conséquence.

On était dans la route escarpée de Lamure à Vizille. L'empereur avait précédé ses compagnons et descendait lemement la côte de Laffrey . Ses bras étaient croisés sur

i On peut voir une description parfaitement exacte et palpitante d'inferêt de ces lieux dans un rossas historique qu'on ne saurait trop recomman-

sa poitrine; il avait laissé tomber la bride de son petit chevel des montagnes sur son cou, et il pensait profondément...
Tout à coup, il est frappé à l'aspect d'une troupe de jeunes gens à peine sortis de l'enfance qui se présentèrent à lui...
Il arrête son cheval, et souriant à ces jeunes visages dont la plupart expriment l'émotion la plus vive, et qui sont là devant lui se découvrant avec un respect qui tient de la vénération divine:

Qui êtes-vous, mes enfans? et que me voulez vous?

Les jeunes gens se regardaient les uns les autres... enfin, l'un d'entre eux, choisi par ses camarades pour porter la parole, s'avança vers l'empereur ... Sa physionomie était agréable et douce, quoique remplie d'intelligence; ses yeux, qui exprimaient une émotion des plus vives, frappèrent Napoléon... Il tendit sa main vers le jeune komme, qui la saisit et la baisa avec un sentiment de respect et de joie... il voulut parler... il ne put prononcer que des mets confus,

- Général... citoyen... sire!...

Il semblait, comme il le dit lui-ntême 1, que la présence de l'empereur lui retraçât vingt-cinq ans de notre histoire.

- Vous avez quelque chose à me dire, mon enfant, dit l'empereur... parlez sans crainte... est-ce donc que je vous fais peur?...
  - Oh! non', sire... on n'a pas peur de seux qu'on ainte 2.
  - D'où venez-vous? et que voulez-vous?
  - Nous venons de Grenoble, sire; nous étions élèves du

der à ceux qui cherchent des lectures attachantes. C'est un ouvrage de M. Barginet, de Grenoble, la Cote Rouge ou l'Insurrection. — Paris, 1828. 4 vol. in-12.

4 Ce jeune homme était M. Barginet lui-même, alors élève du lycée impésait de Grenoble. C'est un jeune homme cetimable et portant un occus vraiment français. Je lui renouvélle, dans cette note, l'assurance de toute l'estime que je lui porte. Il raconte cet épisode avec une expression sentie qui touche une âme française.

<sup>2</sup> Ge sont les propres paroles de l'empereur et de M. Barghiet.

lycée impérial... En apprenant votre retour, mes amis et moi nous avons voulu vous voir un jour plus tôt, et vous dire, sire, que nous sommes prêts à mourir pour vous.

Napoléon fut attendri à la vue d'un dévouement si entier et si enthousiaste.

— En vous dévouant pour moi, leur dit-il, vous vous dévouez pour la France... Cependant, mes enfans, vous êtes bien jeunes pour être soldats... et puis vos parens connaissent-ils votre résolution?

Les jeunes gens se regardèrent... M. Barginet répondit, un peu embarrasse :

- Sire... nous sommes partis sans prévenir personne.
- Ce n'est pas bien: le premier devoir de la société, c'est d'être soumis à ses parens, ne l'oubliez jamais... Au surplus, ajouta-t-il en souriant, vous n'y manquerez probablement jamais aussi en semblable occasion... Allons, n'ayez point de crainte; répondez-moi... que dit-on de moi à Grenoble?

Cette question de l'empereur, que le jeune lycéen n'attendait pas, produisit sur lui l'effet d'une commotion électrique, à ce qu'il m'a dit lui-même... Il répondit à Napoléon que Grenoble l'attendait avec délire et amour, ainsi que toutes les populations circonvoisines, mais que le peuple attendait aussi de lui des institutions libérales, la paix et la destruction des droits réunis.

Napoléon sit un mouvement et ne répondit pas tout de suite...

— Le peuple a raison de compter sur moi, dit-il enfin; je l'aime, et je veux qu'il soit heureux. On l'a blessé dans ses droits depuis un an; je réparerai ce malheur. La France a été le plus bel empire du monde, il sera le plus libre.

En ce moment on tournait une des mille sinuosités de la

<sup>4</sup> On sait que les droits-réunis étaient en horreur aux Français, et que la fausse promesse de les abolir, faite par Louis XVIII, lui a été bien foneste.

côte de Laffrey, et une grande masse de bâtimens parut attirer l'attention de Napoléon; il mit la main devant ses yeux pour mieux voir, et demanda au jeune Barginet quel était ce bâtiment.

- Le château de Vizille, sire; c'est là qu'en 1788 lcs états-généraux du Dauphiné ont proclamé la liberté.

L'empereur écouta et demanda ensuite au jeune Barginet des détails sur l'histoire du Dauphiné , détails que l'é- lève pouvait lui fournir mieux que personne. L'empereur tressaillit en apprenant que cette côte de Laffrey était le chemin qu'Annibal avait suivi deux mille ans avant. Annibal était son héros, comme on le sait.

- Je m'arrêterai au château de Vizille, et j'y passerai la nuit, dit-il après un moment de réflexion.
- Non, sire, dit le jeune homme, qui continuait à converser avec lui tout en marchant à côté de son cheval.
- -- Comment cela? s'écria l'empereur, tout étonné du ton décidé du jeune homme.
- Grenoble n'est qu'à trois lieues, sire, vous avez des ennemis, vous devez y arriver ce soir... On ne peut tourner la ville, qui est entre deux vallées et au confluent du Dras et de l'Isère.

A mesure que le jeune homme parlait, Napoléon le regardait avec un profond étonnement, mais avec bien-veillance.

- -Quels sont les ennemis que j'ai à Grenoble? demandat-il au jeune homme.
- Je ne puis les nommer, sire, je dois me borner à vous
  - Quel âge avez-vous?... où avez-vous été élevé?

<sup>2</sup> Ceci est un trait caractéristique de Napoléon. Il parlait toujours aux gens qu'il rencontrait de ce qu'ils savaient le mieux. Ainsi, ce jeune lycéen devait savoir l'histoire de sa province mieux que toute chose, et l'empereur la lui faisait dire.

- J'ai seize ans, sire, et mon éducation est un de vos hienfaits; j'ai étudié comme élève national au lycée de Grenoble.
  - Savez-vous les mathématiques?
  - Non, sire.
  - Eh! que diable savez-vous donc?
  - La littérature et l'histoire.
- -Bah! la littérature ne fait pas un officier-général. Vous me suivrez à Paris et vous entrerez à Saint-Cyr ou à Fontainebleau.
- -Mes parens sont trop pauvres pour y payer ma pension, sire.
- Je m'en charge... Je suis aussi votre père, moi !... ainsi voilà qui est convenu... Adieu : quand nous serons à Paris, vous rappellerez au ministre de la guerre la promesse que je vous fais '.

Et l'empereur s'éloigna en laissant le jeune élève dans un enchantement qui ne devait, hélas! durer que comme une

illusion magique et s'évanouir comme elle.

J'ai parlé de la défection des troupes envoyées contre l'empereur. Je vais donner quelques détails sur cet événement.

Dans la nuit du dimanche au lundi, c'est-à-dire du 6 au 7 mars, on avait dirigé sur Lamure un bataillon du 5 de ligne et une compagnie du régiment des sapeurs. Le général Marchand, qui commandait la 7 division militaire, était Dauphinois; je n'ai rien à dire sur lui, si ce n'est qu'en 1814, lors de l'invasion étrangère, il fut accusé par la voix

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Elle ne fat pas vaine. M. de Las-Cases, à qui M. Bargiaet fat présenté, ni a dit qu'à Sainte-Hélène l'empereur, parlant de son voyage triomphal en Dauphiné, parlait aussi du jeune écolier, dont il avait seulement onblié le nom, mais non la promesse qu'il lui avait faite. Un décret du 10 avril 1815 le nomme élève national à Saint-Cyr ou à Fontainebless, et une autre décision, peu de jours après, le dispensait de payer le trousseau exigé par les réglemens.

publique de peu de fermeté. On prétendait qu'il n'aimait pas l'empereur, et que cette raison lui avait donné de l'apathie dans sa conduite. Le même motif le réveilla sans doute, et les mesures les plus violentes furent ordonnées aux chess de ces troupes envoyées à Lamure. Le principal ches était un aide-de-camp du général Marchand dont je tairai le nom.

Ces troupes rencontrèrent quarante ou cinquante grenadiers partis de Lamure pour éclairer la route... Les officiers, ne voyant pas l'empereur, ne voulurent permettre aucun rapprochement entre les deux troupes... ils craignaient même une capitulation... Les grenadiers de la garde se replièrent sur l'empereur, et les autres prirent position entre Lamure et les lacs de Laffrey; ils occupèrent un mamelon que j'ai vu depuis cette époque mémorable, et que j'ai salué avec un saint respect.

En apprenant la résistance qu'avaient éprouvée ses soldats, l'empereur se sentit inquiet, mais sans le laisser voir. La crise de sa destinée, je le répète, devait se décider à Grenoble, ou par les troupes qu'elle renfermait, et il le savait bien.

Une particularité assez singulière, c'est que les populations de Lamure et des villages voisins avaient toutes déserté leurs demeures pour suivre leur empereur bien aimé!... Ils étaient là sur les pics élevés, courant sur la crête des montagnes avec des rameaux, des touffes de violettes, de primevères, de jacinthe des montagnes, dont ils jonchaient la route que Napoléon parcourait au dessous d'eux... Ils ne paraissaient même pas inquiets de l'issue de la lutte qui allait s'engager.

L'empereur montait un petit cheval de montagne trèsvif et très-petit... il en descendait rarement. Mais en reconnaissant les troupes qui occupaient le plateau de La-

<sup>1</sup> A l'époque de mon dernier voyage d'Italia.

mure, il mit pied à terre et s'avança brusquement de vant

La vallée dans laquelle se jouait ce drame si important est sauvage, mais pittoresque. On l'appelle, je crois, la vallée de Beaumont. Napoléon, sur le mamelon qui dominait le plateau où étaient les troupes qui venaient contre lui, paraissait un être surnaturel!... Il avait avec lui ses grenadiers, mais qui portaient l'arme sous le bras gauche... A sa vue une voix faible ordonna un mouvement... les soldats restèrent immobiles : alors l'empereur se rapprochad'eux, et, déboutonnant sa redingote grise, il dit d'une voix forte :

- Soldats! je suis votre empereur; ne me reconnaissezvous pas?... S'il en est un parmi vous qui veuille tuer son général, me voilà!
- Vive l'empereur! vive l'empereur! s'écrièrent les soldats en jetant leurs fusils et courant à l'empereur pour lui baiser les mains, ses habits, ses bottes... c'était un délire... Les soldats ôtaient leurs schakos, les mettaient sur leurs baïonnettes, et criaient Vive l'empereur! tandis que les montagnards agitaient leurs larges chapeaux du haut de la montagne en leur répondant. Le jeune aide-de-camp du général Marchand commanda DEUX FOIS le feu contre l'empereur... à la seconde fois, il fut contraint de fuir, car les soldats voulaient le massacrer.

L'empereur fut en ce moment supérieur à lui-même... il ne voulut pas être un chef de parti ni un chef de faction turbulente; il refusa les services des officiers qui venaient se joindre à lui et qui lui proposaient de retourner à Grenble et de faire ouvrir les portes devant lui. Les habitans de la Mateyline lui proposèrent également de se lever en masse, il les refusa tous deux. Demeurant digne et grand, il voulut être souverain, ne comptant que sur l'amour de ses peuples et de l'armée.

Ce fut quelque temps après cet événement mémorable

que Napoléon, éprouvant une soif excessive en traversant le village de Lassrey, entra chez une vieille semme, qui, ne le connaissant pas, lui parla de lui-même avec un tel amour qu'il en sut ému.

— Sculement, disait la vieille, si je pouvais le voir avant de mourir!... pour lui baiser la main et lui dire de nous ôter les droits-réunis.

En s'en allant, l'empereur lui donna trois ou quatre napoléons et se fit connaître à elle... Maintenant la bonne vieille peut mourir; comme Siméon, disait-elle, je le puis; car j'ai vu le Seigneur.

Ah! c'est qu'il était adoré de la France, voyez-vous... et que ces hommes simples et bons, à l'esprit rude, mais au cœur bon, à l'âme grande, voyaient en lui la gloire de la patrie, et cette gloire là, c'était leur gloire.

## CHAPTER XIX.

Arrivée de l'empereur à Vizille. — Mais qu'avez-vous donc là, M. le euré?

— Le ruban blanc. — La Marseillaise et le Chant du Départ. — Des troupes approchent. — 7e régiment de ligne. — Labédoyère dans les bras de l'empereur. — Historique du 7°. — L'aigle cachée dans un tambour. — Marchè triomphale. — L'aide-de-camp veut toujours faire feu. — Nouvel empêchement. — Le docteur Emery. — A défaut de clefs on enfonce les purtes de Grenoble. — No uvelle sorte d'hommage à déposer aux pieda d'un empereur. — Hôtel d'un soldat d'Egypte. — Un chevalier de la Légion-d'Honneur et officier d'ordonnance. — M. Dumoulin en 1830. — M. de Lafayette deux fois fatal à la dynastie impériale et aux destinées de la France. — M. Champollion Figeac. — Projet d'arriver à Paris sans tirer un coup de fusil. — Travail de cabinet. — L'évêque et les curés des quatre paroisses de Grenoble sont présentés. — La cour impériale. — Les joies. — Enthousiasme. — Baiser sur les 'deux joues. — Drapeau tricolore improvisé. — Langage d'un homme libre et de cœur.

L'empereur était encore à quelque distance de Vizille lorsque le bruit des cloches et celui d'une population entière venant au devant de lui lui annoncèrent qu'il était encore le bien-venu dans cette bourgade. En effet, à peine fut-il au pont sur la Romanche, qu'il fut entouré par une foule délirante de joie qui le couvrait d'une pluie de violettes et de jacinthes des montagnes, avec des branches de sapin et de buis, seule verdure de cette époque de l'année... Vive l'empereur! à bas la calotte!

- Que disent-ils donc? demanda l'empereur.
- Ils crient à bas les prêtres! répondit Dumoulin .... Mais ce n'est pas ici que nous devons témoigner notre amour

à Sa Mjesté, mes amis: c'est à Grenoble... à Grenoble!!..

- A Grenoble! s'écria la troupe, à Grenoble!...

G'est ainsi que Napoléon traversa Vizille, au milieu d'une foule ivre de son amour pour lui. En passant devant l'église, il vit un homme vêtu de noir qui se démenait comme un possédé, c'est là le cas de le dire, en criant à tue-tête: Vive l'empereur!... Vive le grand Napoléon!... C'était le curé. L'empereur s'arrêta devant lui.

— Bonjour, monsieur l'abbé, lui dit-il... je vous remercie... mais, monsieur l'abbé, qu'est-ce donc que vou s avez là?...

Et Napoléon indiquait du doigt un petit ruban blanc....

- Ah! sire, je vous en demande bien pardon... ce n'est rien, dit le curé tout confus, en mettant son lis et son ruban blanc dans sa poche... Mais la foule commença à faire entendre cette espèce de rugissement qui est la parole populaire. Le pauvre prêtre pâlit et regarda Napoléon. L'empereur s'approcha de lui et lui tendit la main, que le curé baisa avec transport, en criant Vive l'empereur!... Toute la population de Vizille suivit l'empereur, et, dans ce moment, plus de six mille habitans des campagnes étaient autour de lui... Presque tous les jeunes gens de Vizille, surtout, portaient des rubans tricolores à leurs chapeaux, et précédaient l'empereur en chantant la Marseillaise et le Chant du Départ!... Toutes les maisons étaient ouvertes, et l'on obligeait les grenadiers qui succombaient à la fatigue d'entrer pour manger et se reposer un moment... Il y avait quelque chose d'antique et de beau, comme les souvenirs des beaux temps romains, dans ces sêtes populaires et cet élan de toute une nation libre dans l'expression de son amour. C'est ainsi qu'on arriva au petit village de Brié, entre Grenoble et Vizille; il était alors près de cinq heures du soir. Tout à coup l'empereur s'arrête et prend sa lunette... - Je ne me trompe pas, dit-il, ce sont des troupes... Ah! ah! il paraît qu'on vient au devant de nous pour chercher la bataille!...

Dumoulin, qui, en sa qualité d'habitant de Grenoble, connaissait mieux le pays et les troupes de la garnison, piqua des deux pour aller reconnattre les arrivans... Au bout de quelques minutes il revint annoncer à l'empereur qu'il avait rencontré M. de Launay, adjudant-major du 7º de ligne, envoyé par Labédoyère pour annoncer à l'empereur que le 7º venait à sa rencontre... Au même instant, le régiment arrivait à la course et dans le plus grand désordre! Il avait été impossible de retenir les soldats... c'étaient des cris... des larmes... L'empereur était vivement ému.

- Où est le colonel? dit-il.
- Ah! sire, je vous revois enfin! s'écria le noble jeune homme en se précipitant contre l'étrier de Napoléon... Il était couvert de sueur et de poussière; mais son beau visage rayonneit de joie, et ses yeux étaient remplis de larmes...
- Dans mes bras, mon cher enfant, lui dit l'empereur en lui ouvrant les siens!... Labédoyère s'y jeta, et Napoléon l'embrassa comme son frère...
  - , Et mon aigle? dit l'empereur...
- Labédoyère la lui présenta... Napoléon la prit, la regarda, puis la baisa à deux fois, et deux larmes roulèrent sur cet emblème de notre gloire, doublement sanctifié par ce noble baptême...

Il faut raconter les événemens remarquables qui avaient précédé cette jonction du 7° régiment de ligne.

J'ai parlé de l'agitation qui régnait dans Grenoble, et de la mauvaise volonté du préfet, du général Marchand et même d'un M. Renauldon, maire de la ville, qui ne voulait rien, et qui par la n'était bon à rien aussi... Mais tout se montra sous un aspect sinistre aussitôt que les soldats parurent, quoique avec tristesse, se préparer à suivre leurs

ordres. Toutesois on craignait à la présecture que les troupes ne voulussent pas tirer... Mais en tout état de choses, on redoutait la guerre civile et des scènes terribles.

Au milieu de cette agitation, le lundi 7 mars, environ vers midi, on entend le tambour battre, et un moment après un régiment traverse la ville, et vient se mettre en bataille sur la grande place de la ville. Ce régiment était le 7° de ligne venant de Chambéry; c'était le plus beau régiment de France, et son colonel l'un des plus braves et des plus remarquablement beaux qu'il y eût dans toute l'armée.

Le colonel Labédoyère avait à cette époque à peine trente ans accomplis. Il était beau comme Renaud. Ses cheveux blonds se massaient si bien sur sa tête, sur son front large et puissant révélant une volonté profonde! Ses yeux étaient bleus, et pourtant brillans et pleins de feu. Sa tournure était élégante, sa taille élancée et souple, et toute sa personne parfaitement distinguée... Son dévouement à l'empereur était un culte...

En arrivant sur la grande place, Labédoyère vit que le général de Villiers, commandant le département, l'avait suivi. Il venait lui donner des ordres de la part du général Marchand. Labédoyère les écouta en silence et ne répondit d'abord pas un mot... Tandis que le général parlait, des murmures s'élevaient du sein des rangs, et déjà tout annonçait la scène qui allait suivre. Tout à coup le colonel parcourt d'un coup d'œil le front du régiment... il commande le silence, et s'écrie d'une voix forte:

— Soldats!... on m'ordonne de vous mener contre l'empereur pour le combattre!... Soldats! je donne ma démission et ne suis plus votre colonel... Ce n'est pas moi qui vous conduirai au chemin de l'infamie!

Aussitôt des cris s'élèvent de toutes part... Non! non! Vive notre colonel! vive l'empereur!... suivons notre colonel! — Je vous remercie, dit Labédoyère... mais je ne puis vous commander... L'empereur a reçu mes premiers sermens, il me réclame, je dois aller à lui !... Soldats !... mes chers camarades, vous pouvez demeurer sous votre drapeau; quant à moi, je retourne à celui sous lequel j'ai toujours combattu. Adieu, je vais au drapeau national... Adieu!...

Les cris de Vive l'empereur redoublent avec une exaltation qu'il est impossible de rendre. Les rangs se rompent, et le colonel est entouré de toutes parts...

- Colonel, dit un officier, vous ne pouvez quitter des enfans qui vous aiment... conduisez-les à l'empereur!
- Oui! oui! crièrent-ils, à l'empereur! à l'empereur! Vive notre colonel!

Labédoyère les regarda avec attendrissement. Le malheu reux jeune homme! le ciel lui devait ces heures de félicité avant les heures sinistres qu'il lui gardait!

- Vous le voulez donc, mes amis! s'écria-t il; eh bien, en avant! qui m'aime me suive!!...
- Nous irons tous! s'écria un vieux soldat!... et si vous nous aviez mené contre l'empereur, nous ne vous aurions pas suivi. Colonel!... regardez!... Viens ici, tambour.

Le tambour déchira aussitôt un des côtés de sa caisse et en tira l'aigle du 7° qu'on avait ainsi gardée !... îl la remit aux mains du colonel, qui, l'ayant prise, la baisa avec une joie respectueuse!... Aussitôt le drapeau blanc fut déchiré, foulé aux pieds par les Grenoblois et les soldats, car la population s'était mêlée à la troupe, et criait aussi haut qu'elle... Dans le même instant chaque soldat eut à son schako une cocarde tricolore. Ce fut comme un enchantement. A peine étaient-elles attachées que le régiment se mit en marche, tambours battant, musique en tête, au pas accéléré... Plus de six mille personnes sortirent en même temps... C'était un délire.

Geci se passait en même temps et à la même heure que l'affaire de Lamure...

Maintenant les troupes étaient réunies autour de l'empereur. Après Vizille, on traversa deux grands villages dont la population entière se joignit à la masse immense qui déjà était avec Napoléon, et lorsqu'il arriva devant Grenoble, à 6 heures du soir, le 7 mars, il avait avec lui plus de 15,000 âmes...

Les portes de Grenoble étaient fermées. L'agitation la plus grande régnait dans la ville... Après le départ du 7°, le général Marchand avait passé une revue; il avait parlé aux soldats, on avait crié Vive le roi... Le soldat était demeuré morne et sombre; il n'avait pas même levé les yeux sur les chefs. Le général Marchand fit assembler un conseil de guerre, rien n'y fut résolu... et le trouble ne fit qu'augmenter à l'approche de la nuit quand on sut que l'empereur ne s'arrêtait pas à Vizille, et venait sur Grenoble. En même temps on vint dire que les soldats et les officiers du 5°, consignés dans leur caserne, en descendaient par les fenêtres à l'aide de leurs draps, et employaient le même moyen pour se couler le long des remparts et aller joindre l'empereur....

C'est en ce moment que Napoléon entrait dans le faubourg Saint-Joseph, et arrivait à la porte de Beaune. Un fossé de vingt-cinq pieds sépare cette porte de la chaussée. On venait de faire rentrer le bataillon qui était de grande garde, et la population encombrant le pont de bois, il n'avait pu être détruit. Le docteur Émery, qui était jusqu'alors resté caché dans Grenoble pour y préparer les voies, venait d'en sortir et de se faire connaître à l'empereur, qui lui tirait l'oreille pour lui témoigner à sa manière la joie de le revoir !...

<sup>—</sup> On vous attend avec impatience, sire! dit M. Emery....

— Eh bien! dit une personne de la suite de l'empereur...
il faut enfoncer la porte... — Non, non! dit l'empereur....

Et, ne paraissant nullement inquiet du retard qu'il éprouvait, il demeurait sur la chaussée avec une contenance tranquille, les bras croisés, et se promenant au milieu de cette foule idolâtre qui l'avait suivi à plusieurs lieues de ses foyers...

Il était nuit. Pour éclairer la scène, les soldats de l'empereur et une foule de gens avaient acheté dans les nombreuses fabriques de chandelles qui sont dans le faubourg Saint-Joseph des torches et des chandelles, ce qui rendait la scène très-pittoresque... On devrait faire un tableau qui rappelât le fait; il serait à désirer que l'immortel pinceau d'Horace Vernet, qui déjà a perpétué plusieurs faits intéressans, s'emparât de celui-ci...

Dans ce moment, une voix s'écria des remparts: — On va tirer !... En effet, le jeune aide-de-camp du général Marchand, le même qui avait commandé le feu à Lamure, était sur les remparts et cherchait à exciter les soldats. Enfin, indigné de l'inaction des troupes, il s'empara d'une mèche, et allait lui-même mettre le feu, lorsqu'une femme s'élança sur lui, lui arracha la mèche des mains en s'écriaut: Malheureux, qu'allez-vous faire!... ne savez-vous pas qu'avec l'empereur sont nos maris et nos fils?... d'ailleurs, nous voulons l'empereur!... Vive l'empereur!

A ce cri, une commotion électrique répond... Le nom de l'empereur est poussé au ciel par des milliers de voix!... Cependant l'empereur était si près des batteries!.... M. Emery l'engagea à se retirer...

- Allons donc, dit Napoléon, que voulez-vous qui m'arrive? et puis d'ailleurs un boulet tue, mais ne fait pas de mal.<sup>1</sup>!
- Enfin, on apprit que le général Marchand avait quitté Grenoble, en emportant les clefs de la ville. Cette ven-

<sup>1.</sup> Propres paroles de l'empereur... En général, elles ont été religieusement conservées.

geance était bien petite, dans une aussi grande circonstance. Aussitôt les habitans de la ville prirent une poutre et brisèrent la porte de Beaune... Ce fut alors que l'on vit un admirable spectacle! Trente mille âmes hors des maisons garnissent les rues et la grande place comme pour border la haie, et faire cortége d'honneur. Toutes les maisons sont illuminées, et l'empereur ne fut jamais accueilli ainsi, même aux jours de sa plus grande puissance... Tous les soldats, les officiers qui le suivaient, sont enlevés par les habitans; ils ne veulent pas qu'un habitant en prenne deux... ils veulent tous avoir part à ce qu'ils appellent la fête de leur ville. C'est ainsi que l'empereur arrive à l'hôtel des Trois-Dauphins 2... A peine y était-il, qu'une députation du peuple est introduite.

— Sire, lui dit un homme de la ville, nous vous avons obéi lorsque vous nous avez ordonné de ne pas enfoncer les portes de notre Grenoble; mais si vous voulez mettre la tête à la fenêtre, sire, Votre Majesté verra les portes de la ville que nous lui avons apportées à ses pieds pour lui montrer que nous ne partageons pas l'indigne résistance qui vous a été faite.

Et ouvrant la senêtre, il montre en esset à l'empereur les deux portes qui gisaient devant la maison. L'empereur souriait à ces témoignages d'une si prosonde assection! lorsque des cris plus violens que jamais de Vive l'empereur! et paraissant poussés par 20,000 hommes, se sirent entendre. C'était un bataillon du 5° que le lieutenant-colonel avait voulu faire sortir de la ville, et qui y rentrait de sorce, conduit par le capitaine Pelaprat, et criant Vive l'empereur! à bas les Bourbons!...

Tous ces détails m'ont été donnés, non pas par une personne et même deux, mais par quatre ou cinq, et je ne puis mettre en doute leur véracité.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'empereur ne voulut pas aller loger à la présecture... Il se rappela un vieux soldat d'Egypte qui tenait un hôtel à Grenoble. Ce fut là qu'il s'en alla loger.

Domoulin, qui n'avait pris aucun repos depuis l'arrivée, venait de se jeter sur un lit, lorsque son ami Émery vint le chercher de la part de l'empereur... Il se leva, et fut à l'hôtel des Trois-Dauphins... Il fut introduit par le grand-maréchal, et l'empereur lui dit en le voyant:

- J'ai voulu vous témoigner toute ma satisfaction de votre belle conduite, monsieur Dumoulin: vous êtes membre de la Légion-d'Honneur!... vous me suivrez à Paris!
- Mais, sire, comment reconnaître tant de bontés... et en quelle qualité?...
- D'officier d'ordonnance... Venez avec moi, ma fortune sera la vôtre... je vous attache à ma personne...

Et lui frappant sur l'épaule, comme il prenait congé:

- Attendez, lui dit-il. Et ouvrant un nécessaire, il en tira ane croix.

Prenez toujours celle-là, lui dit-il, et demain de bonne heure prenez votre service près de moi, monsieur l'officier d'ordonnance ... Monsieur le grand-maréchal, voici un nouvel officier de ma maison, dit Napoléon en tirant l'oreille de son nouvel officier d'ordonnance. Et voilà com-

<sup>4</sup> M. Dumoulin a joué un trop grand rôle dans le retour de l'empereur en 1815, pour qu'il n'en soit pas beaucoup parléss. Sans doute il a des envieux et des jaloux qui prétendent diminuer le prix de ses actions en 1815; mais la vérité existe. Nul officier de Napoléon ne lui fut plus dévoué. Lorqu'en 1818 Dumoulin gagna à la Bourse plusieurs millions, il ouvrit une négociation avec lord Bathurst, secrétaire d'état de la marine, pour être autorisé à envoyer 100,000 francs par an à l'empereur, à Sainte-Hélène. Sous la restauration. Dumoulin sut arrêté 809 sois pour des tentatives en favent de Napoléon... Le 29 juillet 1830, revêtu de son uniforme d'officier d'ordonnance de l'empereur, il fut le premier à entrer à l'Hôtel-de-Ville... Le gouvernement provisoire, pour récompense, le nomma commandant de l'Hôtel-de-Ville. Alors, se rappelant son serment fait à l'empereur, à l'île d'Elbe, de mourir pour sa cause, il court chez David, imprimeur, faubourg Poissonnière, dans la nuit du 28 au 29, il fait faire plusieurs milliers de proclamations qui rappelaient Napoléon II au trône de France, d'après le décret des Chambres du 21 juillet 1815, et le 30 juillet, à 9 heures du matin, de

ment cet homme avait des séides, et se faisait adorer!...

En sortant de chez l'empereur, Dumoulin rencontra M. Champollion-Figeac, qui était le second des amis qui avaient été mis dans le secret du voyage de l'île d'Elbe. Il venait remplir auprès de l'empereur les fonctions de secrétaire ', et les conserva pendant les quarante huit heures de son séjour à Grenoble. L'empereur ne le connaissait pas; mais il avait demandé à Dumoulin un homme sûr, et celuici lui avait donné M. Champollion, qui lui était dévoué. Je ne parle de cette circonstance que pour faire juger Napoléon sous un jour toujours nouveau. Après avoir remercié M. Champollion, il lui parla de l'Égypte..... et le voilà oubliant Grenoble, l'île d'Elbe et même Paris, et parlant de cette Égypte bien aimée, de ses antiquités, des quatorze dynasties des Lagides rensermées dans les Pyramides, du réveil du peuple arabe, de l'isthme de Suez... Que dit-on des grands travaux que j'ai ordonnés pour la traduction du dictionnaire chinois, et de la nouvelle traduction française de Strabon?... Lorsque je serai à Paris, il faut que je me fasse rendre compte de ces travaux littéraires.

Et la conversation se prolongea ainsi jusqu'à une heure

consentement de trois membres de la commission municipale, dont je sais les noms, nidé d'un petit nombre d'amis qui étaient dans son secret, il proclame Napoléon II, lorsque M. le colonel Carbonnel, associé de l'agent de change Lombard et secrétaire de M. de Lafayette, dit à M. Damoulin que son général voulait lui parler, et l'attira dans une pièce reculée, où il ne trouva que deux factionnaires qui le retinrent dans cette chambre depuis 9 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir. Cette circonstance est la seconde où M. de Lafayette fut fatal à la dynastie impériale. Je parlerai de la première dans mon Histoire de la Restauration, à la fin des cent jours. J'ai placé celle-là maintenant, parce que, n'allant pas jusqu'à cette époque, je puis anticiper sans crainje. M. de Lafayette a été funeste à la France sous tous les régimes. Je crois qu'il voulait lui donner le sien.

4 M. Champollion Figeac est aujourd'hui conservateur des chartes et mamucrits à la Bibliothèque voyale de Paris... Il est frère de M. Champollion des hiéroglyphes. du matin.... — Allez vous coucher, dit l'empereur à M. Champollion, et revenez demain d'aussi bonne heure que vous pourrez.

Le lendemain, 8 mars, à six heures du matin, M. Champollion était dans la chambre à coucher de l'empereur....

Il était levé depuis une heure, et l'attendait.

- Au travail!... dit-il.

A huit heures et demie arriva un chef d'escadron, qui venait de Lyon au nom du général Brayer... c'était un officier de son état-major, nommé Mollien de Saint-Yon... il venaitassurer l'empereur du dévouement du général Brayer; il avait quitté Lyon le 7 à deux heures de l'après-midi.

— Repartez à l'heure même, dit Napoléon; assurez Brayer de mon amitié. M. Mollien l'assura à son tour de l'enthousiasme des Lyonnais... L'empereur le garda longtemps, et lui donna une foule d'instructions.

Sur toutes choses, lui dit-il en partant, dites à Brayer que je veux arriver à Paris sans tirer an coup de fusit...

Dès le 8 au matin, l'empereur était désiré et demandé par la ville tout entière; mais il voulait s'occuper de soins importans, et. questionnant quelques notabilités de la ville:

- M. Fourrier s'est sait justice à lui-même en quittant Grenoble, dit Napoléon... Mais qui puis-je nommer préset? Une voix nomma M. Savoie-Rollin, ancien préset de Rouen...
- Savoie-Rollin est ici l's'écria l'empereur; qu'il vienne à l'instant... Et votre garde nationale, elle doit être nombreuse? mais celui qui la commandait hier pour le comte de Lille ne peut la commander aujourd'hui... Nommezmoi le citoyen le plus digne de votre ville, ajouta-t-il en se tournant vers les habitans de Grenoble...

<sup>4</sup> M. Mollien de Saint-Yon, officier distingué, fut attaché à la personne de l'empereur comme officier d'ordonnance. Il est aujourd'hud chef du bureau topographique à la guerre et colonel.

On fut chercher M. Savoie-Rollin; il était à sa campagne; on offrit à M. Alphonse Perrier, ou Adolphe, je ne suis pas sûre, mais c'est un frère du ministre, de prendre le commandement de la garde nationale; mais comme il était ami de M. le comte de Montal, il ne voulut point le remplacer. On offrit à un M. Didier, sous-préfet de l'Isère, de venir prendre la place de préfet. C'était un trembleur plutôt qu'un homme fidèle; il refusa.

— Eh bien! dit l'empereur, un conseiller de présecture remplira les sonctions de préset... Et il nomma un ancien major de la garde impériale pour commander la garde nationale.

Ce fut à Grenoble même, le 8 mars, que Napoléon dicta à M. Champollion sa lettre à l'empereur d'Autriche.

Aussitôt que l'empereur fut visible, M. Simon, évêque, se présenta à la tête de son chapitre et des quatre curés des paroisses de la ville de Grenoble; il avait enfin tout son clergé, à l'exception de son vicaire-général, M. Bouchard, qui s'en était allé... Un incident plaisant arriva à cette audience.

Comme l'évêque présentait à l'empereur les curés en les nommant par leurs noms propres, au moment où il dit: — J'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté M. de La Grez...

- Ah! c'est vous, M. le curé, dit l'empereur en allant à lui, qui me dites tant d'injures tous les dimanches dans vos sermons aux cuisinières!...
- Ah! mon Dieu, sire, disait le curé tout troublé... je vous assure...
- Je ne vous en veux pas; je sais que vous êtes un bon prêtre... continuez si cela vous amuse... j'ai permis la liberté des cultes.

Le pauvre curé demeura stupéfait... Napoléon, le voyant si malheureux, fut à lui :

— Allons, n'y pensez plus!... seulement soyez doux et

charitable pour tous... c'est la vraie loi de Jésus-Christ. On annonça la cour impériale.

L'empereur fut encore prodigieux dans cette audience; il parla jurisprudence comme le plus habile d'entre eux, et surtout de la nécessité de retoucher à nos lois mal faites.

— J'ai longuement discuté dans le conseil d'État la nécessité de refaire le Code civil et le Code criminel... Mais que voulez-vous? j'avais toujours à lutter contre des hommes qui ne me parlaient que de donner de fortes armes au pouvoir.

Ce fut surtout avec M. Béranger, avocat général, que l'empereur soutint la plus longue discussion, émettant toujours des idées lucides, vastes et précises comme doit être la justice. Tous les magistrats en étaient dans une profonde admiration.

- Nous nous retrouverons, je l'espère, dans une circonstance plus paisible, et nous travaillerons ensemble, dit l'empereur en donnant congé à la cour, et nous ferons de bonne besogne; nous complèterons cette œuvre dont la rédaction ne s'est que trop ressentie des nécessités de l'époque... Mais ce qui était touchant, c'était de voir les généraux, les colonels, les officiers s'approcher de Napoléon!... ils semblaient retrouver un frère; ils pleuraient de joie et tremblaient en lui parlant.
- Les Bourbons avaient répudié vos gloires, leur dit Napoléon... Ils firent une faute, et non seulement une faute, mais ce fut une insulte à la France.

Après toutes ces audiences, l'empereur descendit ensin pour passer la revue de la garnison et de la garde nationale. La garnison se sormait du 5° et du 7° de ligne; d'une partie du 4° hussards; de deux compagnies du génie, et du 4° d'artillerie... Tout cela était en bataille, ainsi que 1500 hommes de garde nationale, belle et vaillante troupe composée presque en entier de vieux soldats.

L'enthousiasme fut encore plus délirant le 8 que la veille

au soir... L'empereur était porté sur les bras du peuple... Une jeune fille s'approcha de lui avec une branche de laurier à la main, et lui récita des vers.

- Que puis-je pour vous? ma belle enfant, lui dit l'empereur, trompé par son attitude. La jeune fille rougit, puis, relevant les yeux sur Napoléon:
- Je n'ai rien à demander à Votre Majesté, dit-elle; mais elle me rendrait bienheureuse si elle voulait m'embrasser.

L'empereur l'embrassa sur les deux joues.

— J'embrasse en vous toutes les dames de Grenoble, dit-il à haute voix, et en tournant la tête de tous côtés avec un charmant sourire.

Tandis qu'il s'avançait vers le lieu de la revue, on s'aperçut qu'il n'y avait point de drapeau tricolore; à l'instant même, Damoulin courat dans un magasin de mérinos; et, faisant prendre trois lés, blanc, rouge et bleu, il les fit aussitôt coudre ensemble, et en quelques minutes le drapeau fut prêt. Aussitôt que ses ondulations agitées par le vent se déployèrent dans l'air et frappèrent les yeux de leurs vives couleurs, il y eut d'abord un silence !... et puis des applaudissemens fanatiques!... mais rien ne peut peindre l'attendrissement, le délire qui s'empara des semmes, des vieillards, des hommes d'un âge mûr, lorsque la musique militaire ioua l'air de la Marseillaise!!... Ah! je les conçois ces transports à la vue du drapeau victorieux et chéri... au son de cet admirable héroïde !... Mon cœur a battu devant leur retour, et mes larmes ont coulé sur eux en 1830!... Voici un fait peu connu; je le rapporte comme à la louange des habitans de l'Isère.

Après la revue, une députation de citoyens recommandables se présenta avec une adresse pour l'offrir à l'empereur; elle est d'abord remise au maréchal Bertrand, qui, après l'avoir parcourue, observe qu'il s'y trouve une ligno trop forte qu'il faut supprimer.

- L'empereur, malgré toute sa bonne volonté, messieurs, dit le grand maréchal, peut ne pas accorder aussitôt ce qu'il aura promis!... Les circonstances peuvent être de nature...
- Monsieur le général, dit aussitôt M. Boissonnet, avocat et homme d'un énergique talent et d'une vertu sévère, si nous chassons cette race des Bourbons que l'étranger nous a ramenée dans ses bagages, c'est la liberté que nous demandons: nous la voulons bien avec l'empereur... mais parce que nous pouvons aussi la vouloir sans lui... Nous attendons, monsieur le général, que vous vouliez bien nous annoncer chez l'empereur.

Ce langage d'un homme libre et de cœur devait faire voir à Napoléon que la liberté n'avait été que comprimée par lui... Et ses réflexions auraient dû envelopper davantage tout ce qui s'offrait à lui à son retour dans la patrie.

#### CHAPITER XX.

M. de Lasalcette. — Manque de courage. — Départ de Grenoble. — On approche de Lyon. — Ce que le maréchal Soult dit au roi le 5 mars. — Progrès de l'empereur du xer au 8 mars. — Sentimens du prétendu bourreau des familles. — Le vieux maréchal ferrant, maire et orateur. — L'écharpe et le tablier de cuir. — Discours quelque peu acerbe. — Accolade. — Rêverie. — Apparence de résistance prochaine. — Maréchal Macdonald. — 13º régiment de dragons. — Crie avec moi... Non, monseigneur... Vive l'empereur! — Tont est perdu. — La yeomanny. — Adresse aux Lyonnais. — Nom de l'auteur. — Le duc d'Orléans défâit complétement les troupes de l'empereur à Bourgoing. — Nullité de M. de Blacas. — Séance de la Chambre des députés. — Serment des princes à la charte constitutionnelle. — M. d'André, préfet de police. — Le duc de Blacas et Philippe IV. — Départ de Louis XVIII. — Impressions douloureuses. — Arrivée de l'empereur à Paris. — Situation de l'Italie à cette époque.

Près de Grenoble vivait dans sa terre un gentilhomme dauphinois, le maréchal-de-camp Lasalcette; il demanda une audience à l'empereur, qui le reçut très-bien et lui donna le commandement par intérim de la 7<sup>e</sup> division militaire. Une particularité singulière était attachée à cet homme; l'empereur ne l'avait pas vu depuis Marseille à l'époque où Madame-mère, fuyant la Corse, voulait lui faire épouser Paulette, la plus ravissante de ses filles, et que refusa M. de Lasalcette. Il était dans une bonne position, la jeune fille était bien belle!... trop peut-être... Mais elle fuyait son pays; elle était proscrite, et le général Lasalcette, qui n'ayait que de l'admiration, ne se sentit pas

le courage d'affronter le double péril de la situation politique et de la beauté d'une semme trop ravissante.

Ce même jour 8 mars, à quatre heures du soir, Napoléon quitta Grenoble avec tout son état-major et s'en alla coucher à Bourgoing, gros bourg à dix lieues de Grenoble. Depuis le golfe Juan jusqu'à Grenoble il avait constamment voyagé à cheval ou à pied... ce fut seulement à Grenoble qu'il fit acheter une voiture.

Le lendemain matin 9 mars, en approchant de Lyon, l'empereur donna ordre au colonel Germanouski de prendre six hommes avec lui et de pousser une reconnaissance jusqu'à la Guillotière... A peine a-t-on aperçu les lanciers polonais qu'une population entière s'ébranle pour quitter ses murs et venir au devant de l'empereur... Depuis deux jours nul ne s'était couché, c'était encore plus de délire qu'à Grenoble.

C'est à Saint-Denis de Brou, deux relais avant Lyon, que Napoléon rencontra la population lyonnaise presque tout entière, qui venait au devant de lai!...Voilà ce que n'avait pas prévu le maréchal Soult , lorsqu'il disait au roi le 5 mars:

- Bonaparte demeurera cette année en Dauphiné, et l'année prochaine il tentera de prendre la Bourgogne.

Napoléon était débarqué le ver mars avec neuf cents hommes; on était au 9 et il entraît à Lyon avec huit mille hommes et 30 pièces de canon!... La route de Grenoble à Lyon est bordée par des villages ou plutôt de riches bourgades dont la population entière entourait la calèche découverte dans laquelle il voyageait, et lui formaieut ainsi un cortége, entonnant un hozanna d'amour et de vœux exprimé dans le langage énergique des peuples du Midi. Un fait dont

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ce ne fut que le IX que le roi retira le portesenille au maréchal Soult, pour le donner au duc de Feltre!... C'est une action qui sera jugée dans son temps, avec les autres de la même époque.

on n'a pas parlé dans ce voyage miraculeux, et qui a contribué à maintenir l'effervescence en sa faveur, mérite d'être rapporté.

Les jeunes gens du Dauphiné et du Lyonnais eutouraient sa calèche en chantant la Marseillaise et juraient de le défendre jusqu'à la mort et de le conduire à Paris.

— Non, mes enfans, leur disait il; non, demeurez avec vos mères et vos jeunes femmes... J'espère maintenant la paix; s'iln'y a pas de guerre, il ne vous faut donc pas abandonner pour moi votre famille et l'administration de vos biens.

Ainsi cet homme qu'on accusait d'être le bourreau des familles, était en ce moment l'avocat des mères, des femmes et de la paix intérieure des ménages!... J'ai vu des hommes du Dauphiné à cette époque qui, pour lui, se seraient fait tuer et avec joie, et cela je le dis avec certitude.

Ce fut dans ce voyage de Grenoble à Lyon, et non de Cannes à Grenoble, que Napoléon fut abordé par ce maréchal ferrant, vieillard respectable et maire de son village... Il descendit de sa montagne avec tous les habitans de sa commune et se présenta à l'empereur au moment de son passage. En voyant un vieillard la tête couverte d'une chevelure de neige et les reins ceints d'une écharpe tricolore sans avoir quitté son tablier de cuir, montrant par là quelle autorité devait veiller sans cesse, Napoléon fit arrêter sa voiture et lui fit signe de s'approcher.

Sire, lui dit le Dauphinois, vous rentrez en France, vous allez à Paris! Quand vous y serez, n'oubliez pas les hommes qui vous en ont ouvert le chemin. Ce sont des hommes libres et voulant l'être!... nous ne voulons ni prêtres ni étrangers pour nos maîtres. Nors vous donnerons tout ce que vous nous demanderez; mais vous nous conserverez nos droits dans leur intégrité; pensez que nous sommes pauvres et vos enfans. Adieu, sire; que Dieu vous conduise et vous

protège! Pensez à notre bonheur, songez que vous êtes le représentant du peuple.

Cétait là une harangue un peu différente de celle de M. de Fontanes!... Napoléon ne dit rien d'abord, mais je crois que son palais ne la dégusta pas aussi sensuellement que les autres; et pourtant il y avait de l'amour dans ces paroles républicainement acerbes!... Et le bon vieillard était debout, respectueusement découvert à côté de la calèche et les yeux pleins de larmes!

— Oui, répondit enfin l'empereur, je ne vous oublierai jamais, peuples du Dauphiné! vous m'avez rappelé depuis que je suis parmi vous tous les nobles et grands sentimens qui me firent saluer la France, il y a vingt ans, du nom de grande nation!... vous l'êtes encore... vous le serez toujours... Quant à vous, monsieur le maire, dit-il au vieil ouvrier, vous avez parlé à mon âme!..... donnez-moi votre main.

Puis tout-à-coup, comme si une pensée rapide sût venue le frapper, il s'élança à bas de la calèche et embrassa le vieillard avec une effusion véritable.

Je tiens ce fait d'un témoin oculaire; il m'a dit que lorsque l'empereur fut remonté dans sa voiture, il ne parla à personne et demeura dans une profonde rêverie. Il tourna souvent la tête vers le lieu où cette scène venait de se passer. Il était vivement ému, le brave homme de maire n'a jamais voulu qu'on le nommât.

Ge sut à Bourgoing que l'empereur apprit la première résistance sérieuse qu'il alloit avoir à combattre; c'est àdire l'arrivée du comte d'Artois à Lyon. Lyon était la deuxième ville du royaume; Macdonald, qui commandait les troupes, n'aimait pas l'empereur, il n'y avait rien à attendre de lui; il était dans la classe de ces généraux de la république qui, pour un seul fait d'armes, s'était fait un nom que depuis, un capitaine de l'armée aurait mieux mérité qu'eux... Et Macdonald, dans sa nullité ronflante, ne croyait pas un des généraux de Napoléon digne d'être son frère d'armes; mais en revanche, fier et dédaigneux, il gardait dans son cœur un fiel de rancune contre l'empereur de ce qu'il n'avait été maréchal qu'en 1809... Un tel homme avait dû être choisi par Louis XVIII, qui, au travers du brouillard qu'une mauvaise fée répandait sur ce qu'il venait voir, démêlait juste assez souvent, et, sans colin-maillard politique, attrapait quelquesois une bonne tête pour lui passer le bandeau commun.

On m'a dit que lorsque le maréchal Macdonald reçut son audience de congé de Louis XVIII, il lui exprima tout son regret d'aller combattre l'empereur!... Je le veux croire, mais je ne le crois pas.

Au surplus, son influence sur les troupes était à peu près nulle... Son nom avait un peu de fracas, mais comme il pâlissait à côté de Napoléon!... il le put voir à la revue que voulut passer le comte d'Artois.

Un régiment de dragons, le 13°, qui revenait d'Espagne depuis peu, était composé de vieux soldats. Le colonel, interpellé d'abord par le maréchal, et puis par le prince, répond:

- Monseigneur, je verserai mon sang pour la cause de Votre Altesse Royale.

Et, levant son sabre, il cria:

- Vive le roi!

Aucun cri ne lui répondit. Le régiment demeura morne et même farouche; alors le prince voulut tenter un dernier effort, il s'approcha d'un sous-officier dont la poitrine supportait l'aigle, et qui avait le bras chargé de chevrons.

- Donne-moi ta main, mon brave homme, dit le comte d'Artois... et crie avec moi : Vive le roi!
- Non, monseigneur, répondit respectueusement mais avec fermeté le vieux vétéran... J'honore Votre Altesse Royale, mais je ne puis crier comme vous!... mon cri à moi, c'est Vive l'empereur!!!...

Et à l'instant même la régiment répète ce nom chéri, ce nom bien aimé!... Le prince s'éloigne et se précipite dans sa voiture en s'écriant:

- Tout est perdu!...

Et puisqu'il faut le dire, la voiture du frère du roi ne sut pas même escortée jusqu'aux portes de la ville!! ... pas un cavalier de la yeomanny, de cette garde nationale à cheval de Lygn, ne lui servit d'escorte soit d'honneur soit de sûreté!!!... Ce sut ce même 13º qui avait resusé son bras, qui, indigné de cette conduite, sournit une escorte de quelques hommes, commandés par un lieutenant nommé Marebout; un seut garde à cheval se joignit à cette petite troupe... On m'a assuré à cette époque que l'empereur avait donné la croix de la Légion-d'Honneur à ce jeune homme; mais je n'en ai pas eu la consirmation...

Tandis que le malheureux prince fuyait devant l'empereur, M. le maréchal Macdonald s'en était allé sur le pont de la Guillotière, et là, avec deux bataillons d'infanterie, après avoir fait barricader le pont, il se mit en devoir de disputer le passage à l'empereur...; mais à peine les soldats eurent-ils aperçu les pelisses rouges du 4e régiment de hussards, qu'ils jetèrent les shakos en l'air, aux cris répétés de Vive l'em-

pereur!!!...

J'avoue que j'aurais voulu voir la physionomie du maréchal, à ces cris d'amour parmi lesquels il était aussi étranger que son nom aux soldats français, lorsque, quelques minutes après, l'empereur lui-même traversa à cheval le pont la Guillotière... le maréchal s'approcha de lui, et ils causèrent pendant sept à huit minutes... Napoléon lui dit enspite un adieu amical, et le maréchal prit à l'heure même la route de Paris..... L'empereur entra alors dans Lyon sans auçun obstacle, et fut descendre à l'archevèché.

On sait ce qu'il dit à la garde nationale à cheval de Lyon... Comme elle était allée s'offrir à lui, il lui dit avec une sécheresse qui indiqueit un mécontentement profond: — Les institutions primitives de la garde nationale no permettent pas de garde nationale à cheval... et puis vous en avez mal agi envers le comte d'Artois,.. il était malheureux... vous l'avez abandonné!... je ne veux pas de vos services !...

Mais ce n'est pas ainsi qu'il parlait à sa bonne ville de Lyon! l'adresse qu'il fit aux Lyonnais en les quittant, adresse faite entièrement, presque entièrement écrite par lui, mérite d'être mise entièrement aussi dans un livre destiné à le faire connaître. C'est la tournure ossianique de son esprit, c'est une pièce qui le fait juger, enfin.

«Lyonnais! au moment de quitter votre ville pour me rendre dans ma capitale, j'éprouve le hesoin de vous faire connaître les sentimens que vous m'avez inspirés. Vous avez toujours été au premier rang dans mes affections. Sur le trône et dans l'exil, vous m'avez toujours montré les mêmes sentimens. Le caractère élevé qui vous distingue vous mérite toute mon estime. Dans des momens plus tranquilles, je reviendrai m'ocsuper de vos manufactures et de votre ville.

»Lyonnais!... je vous aime!... »

Il y a dans cette phrase si simple, jetés à la fin de ce discours, parfaitement simple aussi, toute une révélation rêveuse et mélancolique, en même temps qu'elle annonce avec concision un pacte d'affecion du souverain aux peuples. Aussi les Lyonnais furent-ils en délire le jour ou cette proclamation leur fut donnée!...

Je n'ai jamais compris, je l'avoue, ce qu'avait voulu faire le ministère de M. de Blacas, lorsque, le 10 ou le 11 mars, un officier des gardes-du-corps parut au balcon des Tuileries, et annonça officiellement que le duc d'Orléans avait

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Une chose bien remarquable du caractère de Napoléon, c'est qu'il était très-routinier... C'est une remarque que tous ceux qui ont comme moi été à portée de l'étudier ont pu fairs.

complétement défait l'empereur dans les environs de Bourgoing!... Je pourrais m'égayer ici, et rapporter les discours pleins de jactance que quelques personnes de la cause royale vinrent me tenir, après la publication de ce bulletin verbal!... Mais les événemens sont trop sérieux et trop graves... Hélas! l'enchantement ne fut d'ailleurs que trop court! Dès le jour suivant Monsieur expédia des courriers qui donnèrent la nouvelle de l'état des choses!...

Le roi Louis XVIII avait des talens de gouvernement; mais il était au dessous de la circonstance, et bien certainement, sans les puissances alliées, il perdait son trône, pour ne le ravoir jamais. Son entêtement à vouloir garder M. de Blacas, hobereau changé en premier gentilhomme fort or-· dinaire qui aurait dû savoir là où l'avait admis une faveur inespérée; qu'on disait à la cour poli comme un grand seigneur, et qui était insolent ou impertinent comme un parvenu. L'ineptie de cet homme, qui vraiment passait toute croyance 1, fut imposée à la France comme un fléau méprisé de tous les souverains alliés, qui ne voyaient en lui qu'une méchante parodie d'un ministre favori, un sot assez sot pour n'avoir aucune connaissance de l'esprit public au 20 mars, et avoir conduit la monarchie au bord d'un abtme, parce que ses créatures lui donnaient de l'encens par le nez, et des louanges qui tournaient sa pauvre tête, que c'était une pitié... Si Louis XVIII avait pu savoir tout ce qu'en disaient les puissances alliées!... Ce n'était qu'en levant les épaules de pitié...

Mais, sans chercher une opinion dans des pensées si lointaines, je n'ai qu'à regarder autour de moi à l'époque du 20 mars 1815. Je vois dans l'année qui a précédé un système odieux de mensonge et de déception, sans respect pour une auguste infortune, qu'il disait chérir; il ne laissa

<sup>&#</sup>x27;M. de Blacas était fort savant; mais qu'importe qu'il sût l'histoire de Bas-Empire, s'il ignorait celle de la veille, dans sa patrie.

arriver la vérité au roi que lorsque Napoléon entra à Fontainebleau... Bien plus, aucune mesure n'avait été prise pour assurer la fuite de la famille royale, et depuis le 15 mars on connaissait la marche rapide de l'empereur. Étaitce du vertige, de la trahison?... en vérité, on ne sait quel nom donner à une pareille conduite...

Il me faut parler ici d'une scène dont le souvenir demeurera éternellement dans la pensée de ceux qui en furent témoins... C'est la séance du 19 ou du 18 mars à la Chambre des députés... Le roi fit un discours; il était bien sans doute, mais rien ne fit effet comme l'élan de monsieur, comte d'Artois:

— Sire, s'écria-t-il, permettez que j'unisse ma voix et celle de votre famille à la vôtre... oui ! sire, c'est au nom de l'honneur, que nous jurons fidélité a votre majesté et a la charte constitutionnelle qui assure le bonheur des français!

Le duc de Berry, le duc d'Orléans, le prince de Condé, s'écrient:

### Nous le jurons!

Il est difficile, si l'on n'a pas été témoin de cette scène remarquable, d'en avoir une juste idée. Ce serment solennelle que prêtent au milieu de la tempête le souverain et son héritier, avait un caractère auguste qui pénétrait en rassurant. J'avoue que j'en reçus une profonde impression. On avait parlé de défendre Paris avec un corps d'armée commandé par le duc de Berry; mais c'était une pensée folle, comme il y en avait par milliers, depuis qu'on savait le danger... Si on avait pu rire, on aurait bien ri en effet de quelques hommes qui entouraient Louis XVIII... Le plus bouffon était M. Dandré, le préfet de police... celui-là était d'une étoffe à part. Lorsqu'il sut, à n'en pas donter, ce qu'il fit au reste très-long-temps, que Bonaparte était débarqué en France, il ne fit autre chose que de répéter:

— Comment, il a osé venir ici! mais c'est trop heureux; on le fusillera!

Et il se frottait les mains!

Si le temps et la place ne manquaient pas, on pourrait raconter de drôles de choses de cette cour malheureuse... Elle avait reçu un stygmate qui l'empêchait de changer. Elle était en 1815 ce qu'elle était en 1791... dans un vertige, un aveuglement complet... M. de Blacas aussi ne voulait-il pas démontrer au roi que c'était pour son plus grand avantage que Bonaparte était débarqué!... Aussi Louis XVIII disait-il à une personne de ma famille avec lelle il était fort en confiance:

— Ce pauvre Blacas me rappelle Olivarès annonçant à Philippe IV la perte du Portugal, quand il me parle du bonheur qu'il me fait trouver dans l'arrivée de Bonaparte!...

Ce fut le 19 mars, à minuit un quart, que Louis XVIII sortit du château des Tuileries, qu'il avait revu après un exil de vingt-trois ans!... Aujourd'hui il devait plus souffrir peut être en recommençant cette vie toute d'infortune. Car le courage s'épuise par la douleur... Et puis Louis XVIII comprenait bien toute l'étendue du mal que pouvait amener son départ... suneste résultat de cet esprit d'émigration de 1701! de cet esprit de cour qui avait produit des malheurs si profonds, et que pourtant on voulait revoir encore!... L'escalier, les cours, toutes les avenues du château étaient remplies d'une foule immense qui était consternée et silenciense. Au inoment où la voiture attelée de huit chevaux s'approcha du vestibule, il y eut un mouvement presque spontané qui fit porter la vue au haut de l'escalier du château. Le roi descendait lentement, car ses infirmités lui étaient encore plus pénibles à supporter dans cette heure d'angoisse !... Ce départ d'un prince infirme, au milieu de la nuit... quittant sa capitale en fugitif, et portant néanmoins un cœur élevé et une âme capable de grandes choses !...

Le lendemain, 20 mars, vingt-quatre heures n'étaient pas écoulées, que ce même château revoyait une scène bien différente, le retour de l'empereur!... It était arrivé la veille à Fontainebleau avec ses braves grenadiers; en apprenant le départ des Bourbons, il comprit qu'il ne fallait pas un interrègne, et il accourut aussitôt. Il aurait voidlu arriver sans retard; mais la foule qui était sur la route l'urrétait à chaque pas, et ce ne fut qu'à neuf heures du soir qu'il entra dans Paris.

Quelles durent être ses émotions en passant tous l'arc de triomphe des Tuileries!... en s'y voyant porté sur le pavois par cette armée toujours fidèle qui le conduisait, à travers les ombres de la nuit, vers cette demeure royale, fongtemps la sienne, et qui pourtant n'était veuve que depuis quelques heures du descendant de cent rois, qui tous y avaient porté la couronne!... En le voyant, le pemple sentait de la joie; mais la joie de Paris n'était plus celle des provinces... ce n'était plus cet enthousiasme délirant, tette frénésie, ce culte des Dauphinois, des Lyonnais et des Bourguignons... Il le sentit, et cette conviction fut peutêtre ce qui le détermina à recourir au parti révolutionnaire.

.... Napoléon ne se trouvait plus dans la même position que l'année précédente. L'Italie était encore à lui, au moins en partie... mais, depuis cette époque, elle avait bien changé; le vice-roi avait été obligé de fuir, pour éviter l'assassinat; il était à Vienne presque prisonnier. Ceci mérite d'être expliqué plus en détail, d'autant plus que c'est fort peu connu.

On doit se rappeler que dans l'un des volumes précédens, j'ai parlé du général Pino, qui s'était trouvé à Boulogne à un passage du duc d'Otrante, et j'ai dit que là il avait offert à M. le général La Vauguyon d'introduire le roi de Naples dans Mantoue, où était toute l'armée italienne. Il paratt,

d'après les nouveaux documens qui me sont parvenus, que le vice-roi fut informé de la conduite du général Pino; il était commandant supérieur de la garde royale italienne; on le rappela à Milan, et le général Lecchi, commandant en second, eut le pouvoir par intérim.

Rentré à Milan, tandis que le prince Eugène était à Mantoue, le général Pino fit partie d'une société secrète dont le but était de rendre l'Italie une nation, et d'éconduire à la fois les Français et les Autrichiens.

Aussitôt que l'abdication de l'empereur fut connue, le sénat fut convoqué pour délibérer. On devait présumer que le prince Eugène serait choisi, car il était aimé; mais ce n'était pas la volonté de la société secrète, qui avait, en outre de cette volonté, des vengeances à exercer!... Il y parut bientôt. Des ouvriers en révolte entourèrent la salle où le sénat délibérait, et forcèrent les sénateurs à se dissoudre et à prendre la fuite.

La cause apparente de cette émeute était un impôt sur les céréales... L'émeute prit une couleur alarmante; on abattit tous les emblèmes du gouvernement impérial, et la fureur populaire se dirigea principalement sur un Piémontais nommé Prissa, ministre des finances... Le malheureux, se voyant poursuivi, entendant son nom prononcé avec des cris de mort par une multitude en fureur, se cacha dans les combles de son hôtel; la populace l'y découvrit. On le saisit, on l'attacha par les pieds, et on le traina ainsi dans les rues de Milan jusqu'à ce que la dernière goutte de son sang eût teint le pavé, jusqu'à ce que le dernier lambeau de sa chair eût été lancé par la folie furieuse de cette troupe de meurtriers.

Le général Pinot était l'ennemi de Prissa, tous deux étaient Piémontais! Il fallait que la haine fût bien active chez cet

On Prisca. Je ne puis maintenant me rappeler bien le nom; mais c'est l'un on l'autre.

homme, car il se tint constamment à la tête de l'émeute, en grande tenue, avec son état-major, et ne voulant pas que la victime poussât un soupir d'agonie sans qu'il l'entendit.

Bientôt l'armée se mutina... on prit des prétextes, et de violens murmures s'élevèrent contre le vice-roi. Il était à Mantoue avec la vice-reine et ses enfans, et la garde royale... La garde était fidèle et ne partageait pas le mauvais esprit de l'armée. Il s'était formé un gouvernement provisoire (c'était la mode), et le général Pino en faisait partie. Dès lors on devait tout craindre; cet homme était un misérable.

Un jour le commandant en second de la garde royale italienne reçoit l'ordre, à Mantoue, de la diriger sur Milan, c'était le général Lecchi. Il était absent. L'ordre fut ouvert par un de mes parens, le colonel Peraldi, un cousin de ma mère, en sa qualité du plus ancien colonel de la garde... Effrayé de cette mesure, il la communiqua au vice-roi. Le prince Eugène frémit!...

— C'est un assassinat qu'ils veulent encore commettre! dit le noble jeune homme.

— Monseigneur, dit le colonel Peraldi, vous ne devez rien craindre au milieu de votre garde; elle mourra plutôt que de laisser approcher de vous.

Le prince Eugène prit la main du colonel et la lui serra. Il était vivement ému... mais il jugea que sa position était critique. Le maréchal de Bellegarde, informé de ce qui se passait et de ce que le prince avait à craindre, facilita sa sortie de Mantoue dès la nuit suivante. La vice-reine, qui n'était pas encore relevée de sa dernière couche, le suivit avec ses enfans, et le colonel Peraldi escorta la noble et malh eureuse famille.

#### CHAPITRE XXI.

Différence d'enthousisame. — Surprise de Paris. — Coup d'œil historique sur le château des Tuileries. — La faction Fouché ne travaillait-elle pas alors pour le duc d'Orléans? — Doutes à ce sujet. — A qui sont dues les fautes de 1814 et 1815. — Sinistres pressentimens. — Le roi de Rome. — Les maréchaux de Franca en 1815. — La cage de fer. — Catastrophe! — Revers... revers... trahison... Waterloo! — Ce que fut l'empereur Napoléon pour la France, de 1795 à 1814.

Napoléon, en arrivant à Paris, trouva une différence bien grande avec l'enthousiasme délirant de Lyon et du Dauphiné. Lyon fut encore plus dans cette fougue de manifestation de sentimens que ne le fut jamais Grenoble; les femmes se mettaient à genoux sur le passage de l'empereur, et puis tâchaient de toucher ses habits!...

Paris fut surpris. Paris n'est pas une ville comme une autre; c'est une foule qui ne sait jamais se diriger par ellemême. Elle a une sorte de délire au service de tous les exploitans. Je suis fâchée de le dire, mais je le prouverai encore plus d'une fois dans mon Histoire de la Restauration.

Il était neuf heures du soir lorsque Napoléon rentra dans le château des Tuileries; château royal déserté par ses mattres, puis le séjour d'une horde sanguinaire!... Abandonné plus tard et solitaire, il devint l'asile des oiseaux de nuit et de traditions populaires z, de légendes sinistres et

<sup>1</sup> Les habitans de la rue de l'Orangerie prétendaient qu'on voyait des lamières se promener dans la chambre du roi et de la reine Mariq-Antoinette.

de versions effrayantes... Lorsqu'ensuite l'empire lui rendit son éclat, il redevint encore château royal et demeure souveraine; les fêtes s'y succédaient, et l'éclat de Napoléon les rendait immortelles comme sa gloire... Paris n'en perdra jamais le souvenir... Lorsque Napoléon fugitif retrouva la France au retour de Russie, il reposa encore sa tête sous les voûtes royales du château des Tuileries; mais ce n'était plus que comme voyageur qu'il y recevait l'hospitalité... Alors, Louis XVIII revint aussi de l'exil, et vint redemander au berceau paternel un abri après tant d'orages !... Il trouva que ses chambres royales étaient plus resplendissantes que jamais!... Il entra dans l'appartement qui devait être le sien... Il y porta sa table de travail, tandis qu'aucun souvenir étranger n'aurait dû se mêler à ce retour dans la maison de ses pères. Le lit de Bonaparte était fait; il s'y fallait coucher, et ne pas oublier, comme l'a dit un homme d'un haut talent, que ce lit était fait avec des lauriers, et que les draps étaient des drapeaux. Mais il l'oublia, ou du moins ceux qui l'entouraient; il dut quitter de nouveau cette demeure qui semblait repousser fous ceux qui venaient essayer de dormir sous son toit royal, la couronne en tête!... Il fut contraint à fuir devant cet homme, que déjà ils appelaient usurpateur, et qui n'était qu'un conquérant victorieux.

Mais les impressions sont involontaires; le peuple de Paris fut assez entraîné à l'aspect de Napoléon, quoique cependant l'aspect de Paris fût morne et triste le 20 mars au soir. Les spectacles furent fermés; et lorsque l'empereur arriva aux portes des Tuileries, il trouva une immense foule; mais l'absence de beaucoup de visages qu'il cherchait fut remarquée par lui avec d'autant plus d'amertume, que l'enthousiasme des provinces l'avait préparé au délire de Paris, et il était si silencieux!

C'est que Paris était travaillé sourdement par la faction dont Fouché était le chef. Pai rapporté le fait, très-étrange,

de cinquante à soixante lettres arrivées à Grenoble le 5 mars au matin, au timbre de Paris, et l'empereur ayant déclaré qu'il n'en avait aucune connaissance... Qui était-ce donc!... On a prétendu que le duc d'Otrante travaillait pour le duc d'Orléans à son nom! Est-ce vrai? je le croirais assez... mais il n'importe. Le séjour de Murat, qui vint jusqu'à vingt lieues de Paris, me ferait également venir d'étranges soupçons!... Le duc d'Otrante était fort bien avec la reine de Naples... Elle est intrigante, et la France fut toujours son point de mire et d'espérance; elle avait alors tout perdu!... Enfin il y a bien des observations à faire à cet égard...

Quoi qu'il en soit, l'état de Paris n'a pas été naturel un seul jour... Dans mon Histoire de la Restauration, je ferai connaître, parce que je le puis, les différens véhicules employés pour mettre l'esprit du peuple aux prises avec ses intérêts. Cette époque est bien intéressante et jetera une longue trace lumineuse sur l'obscurité dont plusieurs années du règne de Charles X sont enveloppées. Car, chose étrange! monsieur et madame la duchesse d'Augoulême étaient contre M. de Blacas, le vrai sléau de la France, aussi terrible pour elle, quoiqu'il fût sous la figure d'un homme bien né et de qualité, que s'il eût été le chef du tribunal révolutionnaire, ayant les bras nus et sanglans, et ne sachant pas même signer son nom... M. de Blacas a perdu la France, parce que le mal qui fut fait en 1814 et 1815 fut ensuite irrémédiable; c'est à sa lâcheté que la France doit son humiliation, l'abandon qu'elle fit alors de ses places fortes, et tout ce qu'elle perdit, même sa gloire... Eh bien! Monsieur était d'une faction opposée, et pourtant il fit tout autant de mal...

Il semblait qu'un esprit de vertige fût attaché à ces murailles royales... Napoléon fut soumis à son influence, lorsque, le 20 mars il repassa le seuil du palais des Tuileries!!! ce 20 mars qui, pour lui, avait été dans le même lieu le dernier sourire de la fortune, à la naissance du roi de Rome!... Il voulut consacrer cette époque par un retour miraculeux. Il revint en effet, mais comment, avec quelles pensées!... quelles résolutions fermentaient dans cette vaste tête aux conceptions gigantesques, maintenant maîtrisées par la destinée? Il comprit à l'instant, l'infortuné, que le sort avait tourné ses chances!... Car cet enfant qui, ainsi qu'un nouveau Messie, avait apporté la paix et l'espérance dans cette immense capitale, dont la joie se manifesta par un seul cri qui ébranla le trône, dont cette même joie paraissait être le soutien!... cet enfant n'était plus en son pouvoir!...

Oh! qui pourra dire quelles furent les pensées qui assail-lirent la grande âme de Napoléon, lorsqu'il posa sa main puissante sur la rampe de marbre de cet escalier que tant de rois, il y avait peu de mois encore, montaient et descendaient comme de simples courtisans!... Sans doute cet homme des siècles, qui alors était maître, songeait qu'il allait encore les voir se courber devant lui, dans cette même route que le peuple lui faisait parcourir en triomphateur, élevé sur le pavois !... Son tort fut d'avoir oublié, le même jour du 20 mars, que le peuple seul l'avait APPORTÉ dans ses bras aux Tuileries! Que faisaient les maréchaux, pendant ce temps? l'un disait à Louis XVIII; Sire, je vous l'ameneral comme une bête féroce... dans une cage de fer .... ; l'autre 2 faisait une proclamation, dans laquelle il disait que BUONAPARTE était un scélérat... d'autres, enfin, l'abandonnaient lachement, tandis que l'un 3 de ceux qui devaient lui faire un rempart de leur corps, faisait un arrangement pour conserver une dotation dans le pays ennemi...

Oh! ces trahisons-là furent infâmes!

... C'est donc ainsi, dépouillé de tout l'éclat qu'il recevait

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le maréchal N.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le maréchal M.

Le maréchal S.

de cette auréole militaire formée par ces hommes, braves sans doute par eux-mêmes, mais illustrés par lui seul, que Napoléon rentra le 20 mars dans le château des Tuileries, tandis que le feu allumé la veille pour Louis XVIII brûlait encore dans le principal foyer! Napoléon ne comprit pas cette position. Elle était neuve pour lui. Il fallait donc se remettre à employer des instrumens tout neufs... Il les crut moins souples, et regretta ses hommes, comme lui-même les appelait. Mais ces hommes n'étaient plus les siens, ils étaient eux-mêmes... et cette pensée, ai-je dit, le perdit. Il se fia à des planches mal jointes ensemble pour passer au dessus d'un abîme sans fond! il y devait périr!...

Le 20 mars est l'époque la plus importante peut-être de la vie de Napoléon, c'était une régénération, et, pour lui et pour la France; ce fut un jour de mort pour tous deux.

Aussi je regarde le 20 mars 1815 comme le complément de la grande existence militaire et politique de l'empereur Napoléon. C'est au 20 mars qu'il faut s'arrêter; c'est à cette journée, dernier appui que lui prêta le sort, qu'il faut demeurer; car pour lui maintenant il n'est plus de GRANDE JOURNÉE. Waterloo fut la tombe de ce qui avait échappé au sabre des Cosaques et au canon des Russes et des Autrichiens; là, fut s'engloutir notre honneur national, qui fut souillé par d'infâmes trahisons!... notre fortune, toujours rieuse des dangers, toujours supérieure à ce qui la combattait, notre gloire enfin, notre gloire, vierge adorable dont la pureté toujours sacrée avait échappé elle aussi à tous les revers!... Mais Waterloo vint sur nous comme une étincelle suscitée par l'enfer, et détruisit tout!... tout jusqu'à l'espérance!... Oh! Waterloo!... Waterloo!...

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Je vais publier une Histoire de la Restauration, qui commencera en 1814. Ces Mémoires, déjà fort volumineux, ne pouvaient contenir tous les autres documens, et puis je regarde la carrière illustre de Napoléon comme remplie au 20 mars!!!

Non, je ne parlerai pas de cette horrible journée! je ne dirai pas ce que se sais! Je ne proclamerai pas la honte d'un nom français! je ne dirai pas que la bataille pouvait être gagnée et qu'elle ne le fut pas!... Le silence est un devoir dans une telle circonstance.

Le 20 mars est donc le jour où dans ces Mémoires je quitte Napoléon; je l'ai pris presque au berceau, je l'ai conduit dans sa jeunesse, à l'âge mûr; toujours enfin je l'ai conduit comme par la main, au travers de ce monde qu'il éblouissait par ses merveilles, jusqu'à ce jour du 20 mars, où, plus étonnant que jamais, il rentra seul à la tête de quelques braves dans le palais conquis par son épée, dont il n'était sorti que devant l'Europe entière, armée contre lui!... Le 21 mars n'est plus la suite de cette lumière radieuse qui lui montrait sa route, comme l'étoile envoyée de Dieu se montrait pour guider les rois mages !...Le 21 mars commence une série de jours étrangers à Napoléon 1. Demeurons sur le souvenir de tant de grandes actions, d'œuvres si lumineuses! Aujourd'hui encore on peut s'incliner devant une destinée à nulle autre semblable... Je le fais dans un sentiment profondément religieux!... Napoléon fut pour la France, depuis 1795 jusqu'en 1814, une providence tutélaire, une gloire qui resplendira par delà les siècles !!... Sous les plafonds dorés, sous les toits de chaume, cette vérité sera toujours proclamée et reconnue, et je suis heureuse que mon nom soit attaché à cette collection d'événemens de son époque destinée à en perpétuer le souvenir.

FIN DU TOME DOUZIÈME ET DERNIER.

 $\Gamma_{ij} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \right) \right) \right)}{1} \right) \right)}{1} \right) \right)} \right)} \right) \right)} \right) \right)} \right) \right)} \right) \right) \right)}$ 

i

· w

.

## TABLE

# DU DOUZIÈME VOLUME.

CHAP. I. Influence du comte d'Armfelt sur les destinées de l'empereur. - Gustave III. - Jugement sur les étrangers. - Mariage. - Le comte d'Armfelt à Paris. - Ordre de départ. - Résistance. - Motif secret de haine. - Efforts constans pour préparer la restauration. - Société secrète. - Conférence d'Abo. - Bernadotte. - Jalousie. - Mort. - Bal masqué. - Lau de mousseline. - Intrigue. - Impression douloureuse. - Regina. - Imitation parfaite. - Florence: Poggio, Naples. - Vallée d'Assina. - Le Miserere du vendredi-seint. — Regina! Regina! ... — Le bouquet de roses et de jasmin. - Morte!... et la voilà! - Encore deux heures à se divertir. - Lettre. - M. d'Armfelt me croit l'agent du premier CHAP. II. Nous sommes vaincus !... — Torts de l'empereur. — Opinion sur la campagne de France. - M. le comte d'Artois à Vesoul. -M. Wildermetz .- Le courage me manque pour continuer mon œuvre. - Les Cosaques dans le département de l'Ain. - Faux rapports. - Dévastation des forêts impériales. - Bravoure d'un sous-préfet. - Le général Allix. - Menaces des alliés, - 1792 et 1813. -Poésies, opéras, chansons patriotiques.—Les Gaulois et les Francs de Béranger. -- Mort de Geoffroy, rédacteur du Journal de l'Empire. - Bernardin de Saint-Pierre. - Son projet de fondation d'une république sur les bords de la mer Caspicane. - Amour. - Pourquoi J.-J. Rousseau n'a point embrassé la foi catholique remaine.... CEAP. III. Lettres-patentes conférant la régence de l'empire à Marie-Louise. - Méfiance. - Enregistrement. - Décision du grand-juge. ministre de la justice. - Le grand-juge et le parlementaire, anecdote. L'Honnéte Cosaque. Les officiers de Blucher à Oulchy-le-Château. - Incendie, pillage. - Ordre du jour du général Hullin. - Nouvelles rassurantes. - Méry-sur-Seine. - M. Texier Olivier. pair de France. - Mort du colonel Morin; - Bataille de Montuti-

rail. - Relation d'un maître de poste sur les événemens de Château-Thierry. - Assassinat du guide Lejeune. - Faux rapports. -Saint-Dizier. - Revue au Carrousel. - Présentation des drapeaux. - Consommé!... - Les fins de non-recevoir du président de la CEAP. IV. Prières de quaranté heures. ... Regrets du éardital Maury. ... Le haubert et le sabre. — Qui a inventé la poudre à canon. — Le général Boyer à Méry-sur-Seine. - Mascarade de conscrits. -La noblesse. — Les Bourbons reviendront. — Ne rendez jamais aux hommes ce qu'ils ont perdu ; car ils s'en serviront contre vous. — Le duc d'Angoulème à Bordeaux. - Avant-garde. - Traité de Chaumont. - Vaillance. - L'obuse. - Ferdinand VII retourne en Espagne, - Murat. - Défections - Conseil de régence. - M. de Girardin. - Le Méphistophélès de la France. - Egouste. - Fable de M, Arnault. - Angedate dur un chat. - Co que le cerdinal Maury CHAP, V. Attaque de Páris le 30 mers. - Madame de Rémusat ches le préset de police. - MM, de Bovigo, de Talleyrand et de litterrienne. - Mysthicetion. - Inquiétude: - J'écris en duc de Regusc. - Béponse. - Collecile. - Préliminaires de la copfinlation de Paris. - Opinion sur la conduite de Marmott suz effaires d'Essone et de Parie, - Article 5 de la capitellation. - Dighité. -M. Tourton su quirtier-général entémit. — — M: de Schwartherberg. - Amone de la patrie !... - Sonvenir de Sarragesse et de Mescone - La garde metichale conservera ses armes: - L'école Polly s technique et les Invalides subliés. - Lettre du général Descolles. . 97 CHAP, VI. L'empereur à Fontainebleau. - Projets mal secondés. -Acousil que fout les Parisiens aux troppes alliées, - Quelles persounts allerent au devant d'élles. ... Comparaison ... 920- Me donduite à estte épagne. - L'ettipereur Alexandre. - Les girdustics.-Journalisme de ce temps: --- Le migacin à poudre de la plaine de Gronelles - Mathiet Liensberg. - Le Sénat. - M. de Telleyrettle - Antécedens de l'abbé Tellegrand de Périgitre, ... Anecdotes. La bequille. — Exil. — Achitophel et Absilen. — Ge que n'aime pas M. de Talleyrand. - Les plats de Napeléon au senate - Gotvernement provisoire. - Décrét de déchéance: - Houte de infamie! - Charmante Gabrielless - Pive Heitri IV. .. . M. de Jezcourt. - M. de Dalberg. - Buomaparté. - Fellacientes premisses; - Nome des sénateurs présides à la sécuce du 2 avril 1814. . . 110 CHAR, VII. La sénat. - M. Bhlos: L'abbé Grégoise. - M. de Tratiy. - La trebison. - La messe des morte de l'abbé Grégoire. - L'Ab-

haya-asti-Beia - Lés évêques de Tournay et de Gandi en L'Idéo.

logue. — Napoléon faisant des canonniers d'une troupe de séminaristes. — Le duc de Dalberg et la cocarde blanche. — M. de Bétisy. — M. de Morfontaine. — M. Tourton. — Encore la cocarde blanche. — Le boulevart. — Vive le roi! — Toujours M. de Talleyrand. — L'empereur de Russie. — L'abbé Louis. — L'archevêque de Malines. — Jupiter Scapin. — M. de Pradt, surnommé Gilles-Arlequin. — M. de Nesselrode. — M. de Larochefauld. — Le duc de Doudeauville. — L'honnête homme! — Les marêchaux et l'armée. — Encore l'empereur Alexandre et toujours M. de Talleyrand. — Marie-Louise et son père. — La salle du conseil. — C'est le bazar où nous sommés vendus. — L'archevêque de Malines fait un rêve (voir la brochure qu'il a écrite, et où il dit qu'il a sanvé la France!!). 128

Char. X. Visite que me fait M. de Czernicheff. — Préventions de l'empereur Alexandre contre plusieurs hommes de l'empire. — Les douze plats du déjeuner. — Gloutonnerie. — Les draps de lit. — Bienfaisant émétique administré. — Ingénieurs russes visitant l'Elysée. — M. Millin. — Pourquoi n'est-il pas impérialiste? — Préventions mai fondées. — Adresses présentées par M. Fontanes. — Signatures.

- Soumission du général Nansouty. - Le général Letort. - Les marionnettes de soldats. - Le soufflet. - M. de Massa. - Lettre à M. de Talleyrand. - Cérémonie expiatoire. - L'empereur de Russie et le roi de Prusse y assistent. - Le Te Deum. - Madame Grécoff. - Présentation. - Les hagues. - L'espèce de chapeaubonnet, ou mieux l'escoffion. - Les bas de filoselle et les souliers de peau, - Blauc et rouge. - Platow père. - NE MANGEZ PAS MA FILLE. - Quel est le sauvage? - M. de Volinski. - Ce que pense de moi Platow. - Le consistoire protestant. - Inconséquences. -Le comte P...... de S.... — Les 1600 gardes. — Son père n'a ni converture ni bois! - Le manteau rouge. - Brevet de pension et avance accordés par l'empereur Napoléon. — Ingratitude!... . . . 171 CEAP. XI. Dispersion de la famille impériale. — Judas et saint Pierre. - Réception faite à l'empereur d'Autriche. - Acte d'abdication. - Adhésion de Berthier. - Conseils que me donne M. Czernicheff. - Je reçois la visite de l'empereur Alexandre. - Surdité, prétexte de galanterie. - Sentimens de l'empereur de Russie à la vue d'un buste de Napoléon. - M. de Rovigo. - Vingt audiences demandées. - Refus. - M. de Bassano. - Préventions injustes. - Portrait de Junot. - Idée qu'Alexandre s'était formée de mon caractère. - Le sang royal des Comnènes. - Le vainqueur. - Impression soudaine. - Projet d'entrevue entre Alexandre et Napoléon. - Regard foudroyant. - M. de Rovigo plaide le faux pour savoir le vrai. - Seconde visite de l'empereur Alexandre. - Le protecteur. - Un officier d'état-major du prince royal de Suède distribue les logemens dans mon hôtel. - Lettre. - Désaveu. -CHAP. XII. Anecdote sur l'arrivée du comte d'Artois à Paris. - Les haridelles. - Voltigeurs de Louis XIV. - Les langues de chat. -Le menuet d'Exaudet. - Le marquis de Carabas. - Les bas chinés. - La déroute imprévue. - Extrait d'une lettre de M. Dessolles sur la désense de Vincennes par le général Daumesnil.-Munitions de bouche. -- La lunette d'approche. -- Conditions proposées pour la reddition de la place. - Le projet est sur le point d'échouer. - Pourquoi. - Nombreuses visites de M. de Metternich. - L'impératrice et le roi de Rome à Trianon. - Lord Wellington. - Lord Cathcart. - Le général Côle. - Miniatures qui disparaissent de mon boudoir. - Miss Elisa Bathurst, fille du ministre de la guerre. - Le prince-monstre. - Je ne puis promettre de ne pas rire. - Le prince Wenzel de Lichteinstein et son frère me sont présentés. — Je ne CHAP. XIII. Je reçois une lettre de Fontainebleau.—Extraits des jour-

naux du temps. - M. Corvisart. - Visite à la Malmaison. - Affliotion de Josephine. — Question. — Ce que je pense de Marie-Louise. - Projets de Joséphine. - Future duchesse de Navarre. - Les serres de la Malmaison. - Les tangérines. - Agitation. - Lettre. - Perfidie. - Bons sentimens de Joséphine. - Prochain départ de l'empereur pour l'île d'Elbe. - Fêtes données à l'empereur de Russie par le maréchal Ney. - Proclamation d'Augereau. - Stupidité. - Encore un extrait de lettre de Fontainebleau selon la Quotidienne et la Gazette, etc. - Ceux qui sont restés auprès de l'empereur. - Méphistophélès-Talleyrand, Vitrolles et compagnie. . . . . 243 CHAP. XIV. Départ de l'empereur. — Commissaires qui l'accompagnent. - Tentative d'enlèvement. - Dévouement d'un colonel en ` retraite. - Le général Bertrand.-Ce que pouvait encore l'empereur. - Indignation. - Arrivée du duc de Berry. - Biographie de Louis XVIII. - Ce qu'on pensait alors du comte d'Artois, - Madame de Lawestine. — Séduction. — Les descendans de Henri IV, de 📑 saint Louis et de François Ier. - Supériorité du caractère de Louis XVIII. - Audiences particulières. - Mot de M. de Fleury. - Fonctions qui convenzient à M. Decazes. - Excès de joie qui manque de devenir faneste. - Appartement de madame de Balby, au Luxembourg.-Hartwell et Thorngrove. - L'ambassadeur guitariste. - Grandeur de caractère de Lucien Bonaparte. - Poème de Charlemagne. - Silence des journaux sur les séances de la classe des Belles-Lettres. - Nouvelle visite de l'empereur de Russie. - Surprise. - Souvenir. - Questions. - Scènes de la vie de Junot et du général Bonaparte. — Fragment de lettre communiqué. — Le protecteur de mes enfans. — Conversation sur Bernadotte. — Bonne nouvelle. - Investiture de la terre d'Acken. - Par qui apportée. -Et à quelles conditions. - Mes enfans Prussums!! - On attache un grand prix à mon abjuration.—Renégats et Prussiens!! - Fureur.-Aimes-tu les cosaques, Alfred?—A bas les cosaques! à bas les Prussiens 257. CHAP. XV. Le duc de Berry dans les environs de Bayeux. - Reste d'une vieille habitude. - Honteuse conduite d'un régiment. - Reception de Louis XVIII à Londres. - Les rnbans blancs et les LAURIERS. - Goût des Anglais pour les oripeaux. - God save the king! - Louis XVIII et la duchesse d'Angloulême chez la reine d'Angleterre. - Ordre de la Jarretière. - Louis XVIII reçu chevalier. - Députations anglaises et françaises. - R fallait que les Anglais fussent dans un grand péril... - Madame de Staël à Londres. - Mauvaise comédie allégorique, jouée dans les rues de Richemont. - Inquiétude du cardinal Maury. - Visite mystérieuse. -Diable! Diable! - Le cardinal Maury défend sa peau. - Scène bur-

lesque dans la chapelle de l'archeveché. - Disparition précédée d'une gambade, Le cardinal Maury se décide à partir pour l'Italie. 282 CHAP. XVI. Joies de Paris. - Conversation de l'empereur avec le maître de poste de Montélimart. - Têtes chaudes avignonsises. -Fonctionnaires publics. - Soldats fidèles. - Poste de Donzène. - Furenz de la populace d'Orgon. - L'empereur arrive à Avignon. - Précautions. - Dévoucment d'un officier. - Ordre. -Harangue. - Propositions d'assassinat ou d'empoisonnement. -Vincent, boucher d'Avignon, et l'un des assassins de la Glacière. -Récriminations. -- L'héroine, servante d'auberge. -- La princesse Pauline, - M. de Montbreton. - Déguisement. - O Napoléan! qu'avez-vous fait? — L'empereur au milieu de 500 paysans. - Jacques Dumont, - Souvenir d'Egypte, - Deux cents messagers pour porter une lettre. - Départ pour Porto-Ferrajo. . . . 297 CHAP. XVII, Anglomanie. - Le trait de plume. - Fête que le prince de achwartzenberg donne à Saint-Cloud, - La Comédie-Française, - La Polonaise. - Allusions tirées d'OEdipe. - MM. de Maubreuil et de Talisyrand, et vol des diamans de la reine de Westphalie. -Dignité de caractère d'une femme. - Les glaces du duc de Berry. - Q Michard, 6 mon roi... - L'ecclésiastique. - L'aumône impériale. - Embasquement - Prétendue conspiration. - Le nouvel ange exterminateur. - Les Francs-Juges. - Victimes. - Je fais ma cour. - Présentation. - Audience que m'accorde Louis VIII. -Curiocité de M. de Rovigo. - Affaire de la Bible de Lisbonne. -Billet inconvenant du marquis de Palmella. - Lord Wellington. -La bête curieuse. — La redingete et les souliers poudrenz. — Fêtes CHAP. XVIII. M. Demoulin, de Grenoble, à Porto-Ferrajo. - Audience. - On passe partout. - Opinion de l'empereur sur le Dauphiné. - M. Foursier, ancien prefet de Grenoble. - Talens médiocres. -Saint Pierre. - Départ de M. Dumonlin. - Résolution du Congrès. - Débarquement, - Ordres donnés pour Grenoble. - Discrétion, - M. Gavin. - Proclamations. - Charles de Labédoyère. - La noblessa dauphineise offre ses services au gouverneur de la province, - Projets de défense. - Punition que devait subir l'empereur. -Caté Tortoni. - Caricatures en action. - M. Jacqueminot, aujourd'hai général, principal acteur dens cette scène bouffonne.--Madame de Vandé, nonvelle Judith, veut conper la tête d'Holopherne. - Conférences. - Souvenire du 40 régiment d'artiflerie. - Le duc de Feltre ministre de la guerre. - Terreur du congrès. - Vive l'empeseur! - Ordre de merche. - M. Barginer, de Grenoble. - Général... citogen... sire... — L'empereur et le lycéen. — Souvenirs du

|   | château de Vizille Le second père Défection successive des             |     |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
|   | troupes royales Le feu est commandé deux fois contre l'empe-           |     |  |  |
|   | renr Par qui Quia viderunt oculi mei                                   | 335 |  |  |
| C | MAP. XIX. Arrivée de l'empereur à Vizille. — Mais qu'avez-vous donc    |     |  |  |
|   | là, M. le cure? - Le ruban blanc La Marseillaise et le Chant           |     |  |  |
|   | du départ. — Des troupes approchent. — 7° régiment de ligne. —         |     |  |  |
|   | Labédoyère dans les bras de l'empereur. — Historique du 7º. —          |     |  |  |
|   | L'aigle cachée dans un tambour Marche triomphale L'aide-               | •   |  |  |
|   | de camp veut toujours faire feu Nouvel empêchement Le doc-             |     |  |  |
|   | teur Émery A défaut de clé, on enfonce les portes de Grenoble.         |     |  |  |
|   | Nouvelle sorte d'hommage à déposer aux pieds d'un empereur.            |     |  |  |
|   | Hôtel d'un soldat d'Égypte. — Un chevalier de la Légion-d'Honneur      |     |  |  |
|   | et officier d'ordonnance. — M. Dumoulin en 1830. — M. de La-           |     |  |  |
|   | fayette deux fois fatal à la dynastie impériale et aux destinées de la |     |  |  |
|   | France. — M. Champollion-Figeac. — Projet d'arriver à Paris sans       |     |  |  |
|   | tirer un coup de fusil. — Travail de cabinet. — L'évêque et les curés  |     |  |  |
|   | des quatre paroisses de Grenoble sont présentés. — La cour impé-       |     |  |  |
|   | riale. — Les joies. — Enthousiasme. — Baiser sur les deux joues. —     |     |  |  |
|   | Drapeau tricolore improvisé. — Langage d'un homme libre de cœur.       | 359 |  |  |
| C | Mar. XX. M. Lasalcette. — Manque de courage. — Départ de Gre-          | 336 |  |  |
| _ | noble. — On approche de Lyon. — Ce que le maréchal Soult dit au        |     |  |  |
|   | roi le 5 mars. — Progrès de l'empereur du 10 au 8 mars. — Senti-       |     |  |  |
|   | mens du prétendu bourreau des familles. — Le vieux maréchal-fer-       |     |  |  |
|   | rant, maire et orateur. — L'écharpe et le tablier de cuir. — Discours  |     |  |  |
|   | quelque peu acerbe. — Accolade. — Rêverie. — Apparence de ré-          |     |  |  |
|   | sistance prochaine. — Maréchal Macdonald. — 13e de dragons. —          |     |  |  |
|   | Crie avec moi Non, monseigneur Vive l'empereur ! Tout est per-         |     |  |  |
|   | du! — La reomanny. — Adresse aux Lyounais. — Nom de l'auteur.          |     |  |  |
|   | - Le duc d'Orléans défait complétement les troupes de l'empereur à     |     |  |  |
|   | Bourgoing. — Nullité de M. de Blacas. — Séance de la Chambre des       |     |  |  |
|   | députés. — Serment des princes à la charte constitutionnelle. —        |     |  |  |
|   | M. d'André préfet de police. — Le duc de Blacas et Philippe IV. —      |     |  |  |
|   | Départ de Louis XVIII. — Impressions douloureuses. — Arrivée de        |     |  |  |
|   | l'empereur à Paris Situation de l'Italie à cette époque                | 3-2 |  |  |
| c | HAP. XXI. Différence d'enthousiasme. — Surprise de Paris. — Coup       | 5,0 |  |  |
| _ | d'œil historique sur le château des Tuileries. — La faction Fouché     |     |  |  |
|   | ne travaillait-elle pas alors pour le duc d'Oeléans? — Doutes à ce     |     |  |  |
|   | snjet. — A qui sont dues les fautes de 1814 et 1815. — Sinistres       |     |  |  |
|   | pressentimens. — Le roi de Rome. — Les maréchaux de France en          |     |  |  |
|   | 1815.— La cage de fer.—Catastrophe! – Revers revers Trahi-             |     |  |  |
|   | sonWaterloo Ce que fut l'empereur Napoléon pour la France.             |     |  |  |
|   | de 1795 à 1814                                                         | 386 |  |  |
|   |                                                                        |     |  |  |

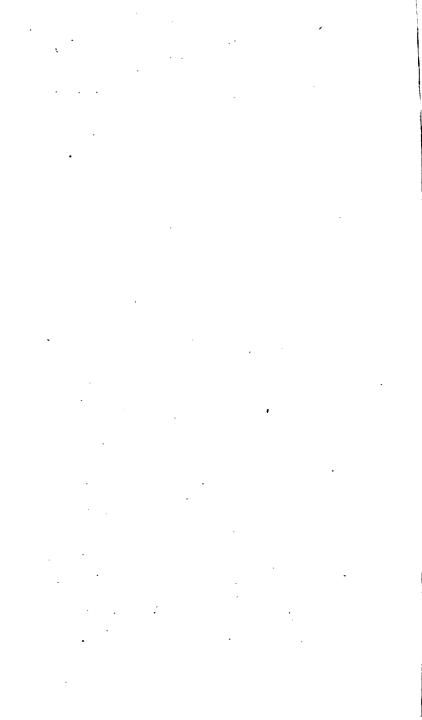

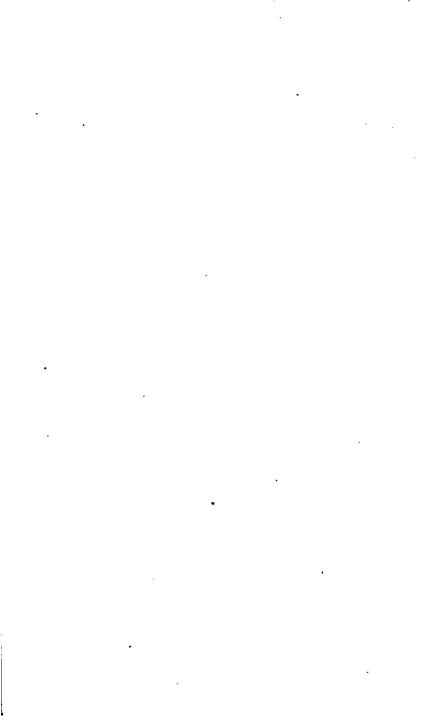

•

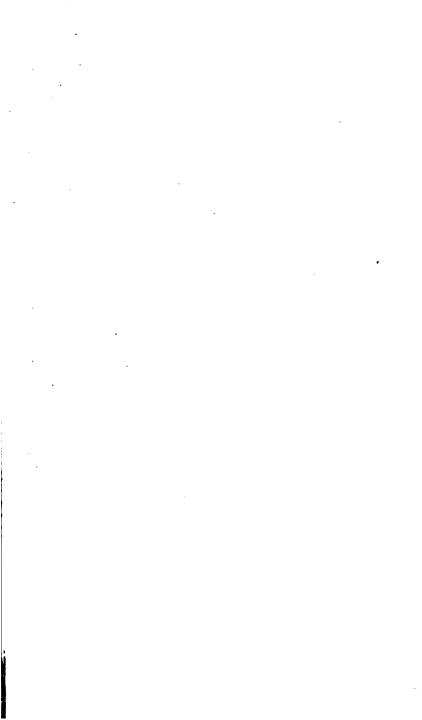

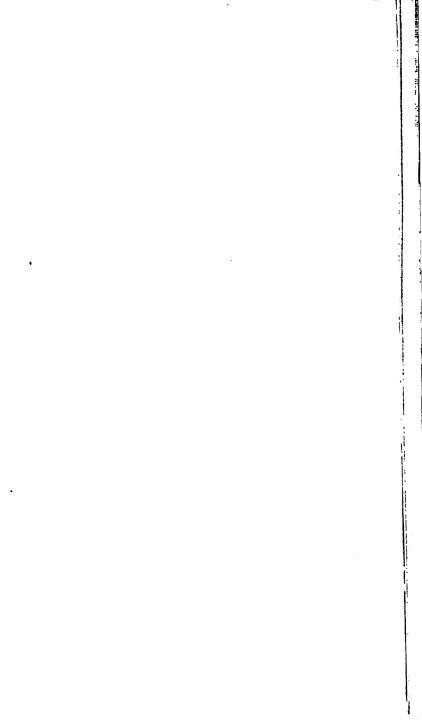

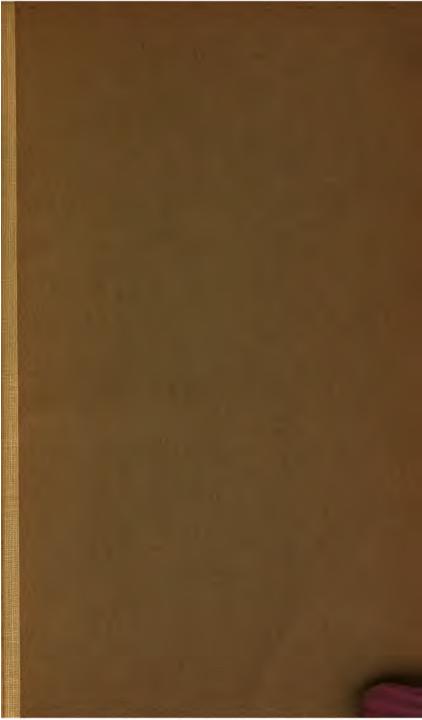

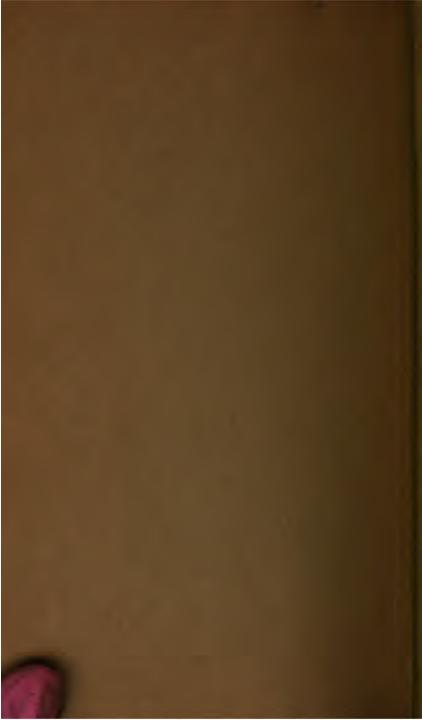



